

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



42556.26.26



# Harbard College Library

FROM THE

## GEORGE B. SOHIER PRIZE FUND

The surplus annual balance "shall be expended for books for the library."

— Letter of Waldo Higginson,

Jan. 10, 1893.

Received 13 Nov. 1912



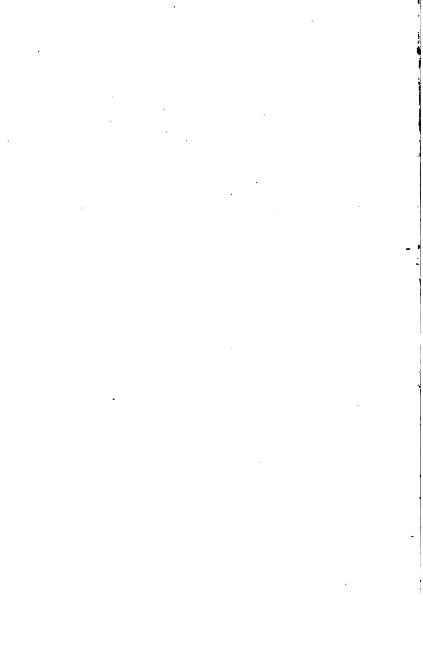

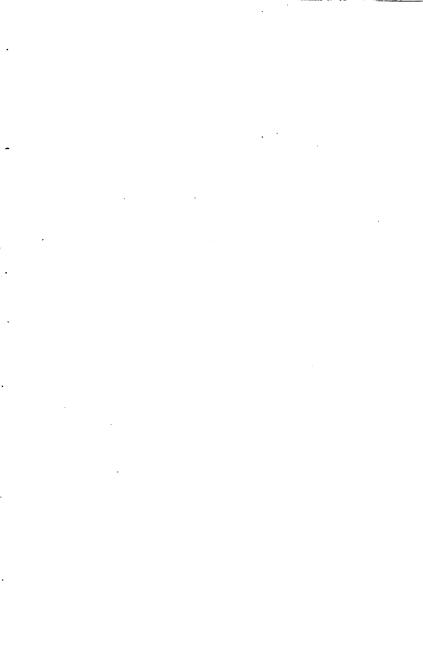

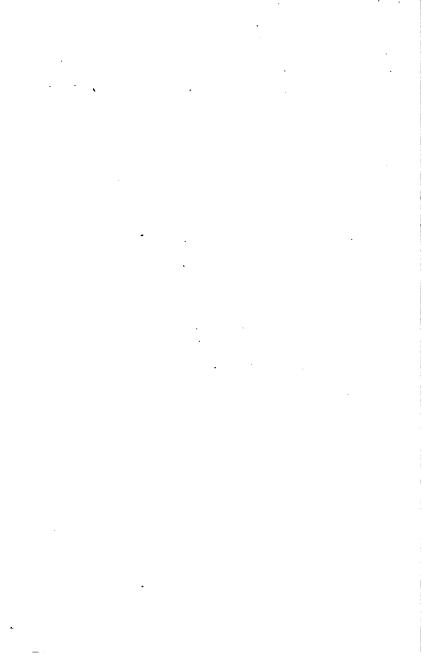

# LE THÉATRE AUX CHANDELLES

£253

# Les

# Scrupules de Sganarelle

PAR

# HENRI DE RÉGNIER

CINQUIÈME ÉDITION



PARIS SOCIÉTÉ DV MERCVRE DE FRANCE XXVI, RVE DE GONDÉ, XXVI

MCMVIII

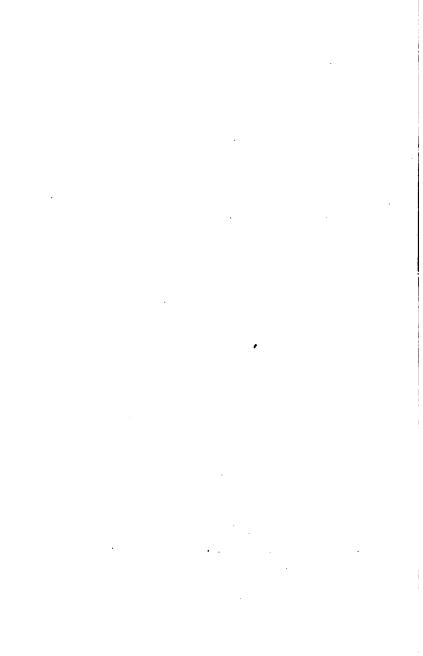

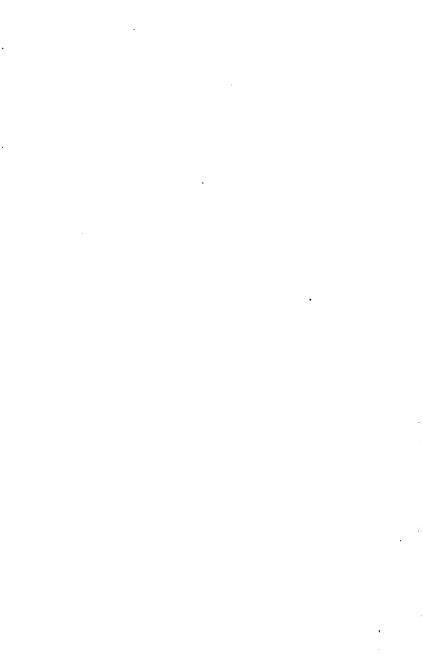

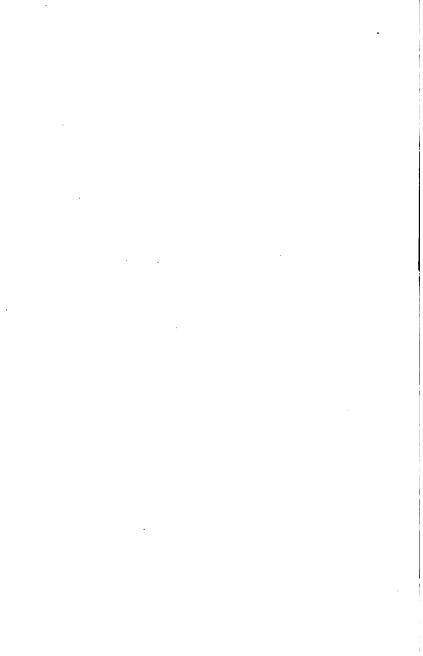



# DU MÊME AUTEUR:

# Poésie

LES JEUX RUSTIQUES ET DIVINS... ......

ı vol.

ι vol. ι vol.

| LES MÉDAILLES D'ARGILE                                                                                                                  | ı vol. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LA CITÉ DES EAUX                                                                                                                        | ı vol. |
| LA SANDALE AILÉE                                                                                                                        | ı vo)  |
| Roman                                                                                                                                   |        |
| LA CANNE DE JASPE                                                                                                                       | r vol. |
| LA DOUBLE MAITRESSE                                                                                                                     | ı vol. |
| LE TRÈFLE BLANC                                                                                                                         | ı vol. |
| LES AMANTS SINGULIERS                                                                                                                   | ı vol. |
| LE BON PLAISIR                                                                                                                          | ı vol. |
| LE MARIAGE DE MINUIT                                                                                                                    | ı vol. |
| LES VACANCES D'UN JEUNE HOMME SAGE                                                                                                      | ı vol. |
| LES RENCONTRES DE M. DE BRÉOT                                                                                                           | ı vol. |
| LE PASSÉ VIVANT                                                                                                                         | ı vol. |
| LA PEUR DE L'AMOUR                                                                                                                      | ı vol. |
| Littérature                                                                                                                             |        |
| FIGURES ET CARACTÈRES                                                                                                                   | ı vol. |
| SUJETS ET PAYSAGES                                                                                                                      | ı vol. |
| ESQUISSES VÉNITIENNES (Illustrations de Maxime Dethor                                                                                   | nas).  |
| A LA MÊME LIBRAIRIE                                                                                                                     |        |
| HENRI DE RÉGNIER ET SON ŒUVRE (Collection « Les<br>Hommes et les Idées », par Jean de Gourmont. Por-<br>trait et autographe. Vol. in-18 | •      |

# LE THÉATRE AUX CHANDELLES

Les

# Scrupules de Sganarelle

PAR

# HENRI DE RÉGNIER

CINQUIÈME ÉDITION



PARIS
SOCIÉTÉ DV MERCVRE DE FRANCE
XXVI, RVE DE CONDÉ, XXVI

MCMVIII

42556,26,26



IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE :

Quinze exemplaires sur Japon impérial, numérotés de 1 à 25, cinquante-neuf exemplaires sur papier de Hollande, numérotés de 16 à 74.

et trois exemplaires sur Chine, marqués A.B.C.

JUSTIFICATION DU TIRAGE



Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

### **AVERTISSEMENT**

Je souhaiterais assez, je l'avoue, que l'on n'attribuât pas la publication de ce petit livre au mauvais vouloir des directeurs de théâtre. Ils n'y sont pour rien. Ce n'est point à eux que la pièce que l'on pourra lire ici doit d'y être imprimée. La vérité est que je n'ai jamais pensé à la faire représenter. Non qu'elle n'eût pu, au besoin, subir le feu de la rampe, car il me semble, au contraire, qu'elle y aurait pris un certain relief, encore qu'elle fût peut-être de nature à laisser le public actuel quelque peu indifférent. On y parle en effet un langage qui ne lui est plus guère familier,

et l'on y parle un peu trop par tirades et par à-partés, sans compter que l'intrigue qui s'y exprime n'a point par ailleurs de quoi intéresser beaucoup des esprits de notre temps.

Néanmoins, ce n'est pas uniquement pour ces raisons que j'ai jugé bon de confier plutôt au papier qu'au tréteau ces Scrupules de Sganarelle. Il m'a paru, en agissant de la sorte, me mieux conformer au caractère et à l'origine de ce petit ouvrage, qui se rapporte à un projet où j'étais, il y a quelques années, d'intercaler, dans un roman dont l'action se devait placer au xvirème siècle, quelques scènes de comédie.

Ce fut alors et à cette fin que je composai une courte esquisse de ce qui est devenu par la suite quelque chose, sinon de plus considérable, au moins de plus développé, et que j'offre aujourd'hui au lecteur à défaut du roman où il le devait trouver incorporé.

Il me serait agréable d'espérer que l'on reconnaîtra non sans plaisir dans cet essai, avec certains procédés d'usage et certaines facéties de tradition, quelques-uns des personnages qui sont de rigueur sur notre vieux théâtre. A ceux des Géronte, des Anselme, des Léandre, des Angélique et des Dorine, je n'ai ajouté que celui de Leporello. N'est-il pas, avec Sganarelle, l'acolyte obligé de Don Juan? Pour ce qui est de ce dernier, je me suis borné à le représenter à peu près pareil à la figure que Molière en a donnée, et je n'ai fait que profiter de ce que la présence du séducteur apporte partout avec elle de désordre, de passion et, si l'on peut dire, de romantisme.

Tels sont à peu près les éléments de cette comédie, où il ne faut pas voir davantage qu'un jeu et un amusement littéraires... Si elle ne te divertit que médiocrement, Ami Lecteur, je n'aurai du moins pas le chagrin de t'avoir trop indiscrètement importuné. Tu n'auras pas même, comme au théâtre, à quitter ton fauteuil, et il te suffira de t'y endormir, pour que mes gens continuent sans toi, sur la page, à échanger entre eux leurs muettes tirades et leurs silencieuses répliques.

H. R.

#### GERONIMO

Comment, que veut dire cela? Où est l'ardeur que vous montriez tout à l'heure?

#### SGANARELLE

Il m'est venu, depuis un moment, de petits scrupules...

> Molière. Le Mariage forcé, scène iv

### PERSONNAGES:

DON JUAN, gentilhomme espagnol. SGANARELLE, valet de Don Juan. GÉRONTE, bourgeois.

ANSELME, frère de Géronte.

LÉANDRE, gentilhomme, amoureux d'Angélique.

LEPORELLO, autre valet de Don Juan.

UN PETIT PATISSIER.

ANGÉLIQUE, fille de Géronte.

DORINE, femme de Sganarelle et suivante d'Angélique.

Gens de la ville, hommes, femmes, enfants et chiens.

Le Guet.

La scène est à Verrières, petite ville du centre de la France, sur une place plantée d'arbres, devant la maison de Géronte.

# ACTE PREMIER

# SCÈNE PREMIÈRE DON JUAN, SGANARELLE

#### **SGANARELLE**

Eh bien, Monsieur, qu'en pensez-vous, et n'est-ce point là un endroit agréable? Est-il rien de plus pur et de plus léger que l'air que l'on y respire?

Il respire largement.

Cette petite ville n'est-elle pas à souhait pour s'y reposer, et connaissez-vous rien de plus propre et de plus coquet? Ces maisons bien construites, ces rues pavées, ces places de verdure, ce mail avec ces ormes robustes, et ces boutiques où l'on a tout au plus juste prix — et où l'on vous vend, ma foi, un excellent tabac.

Il puise dans sa queue de rat, fait le geste de la tendre à Don Juan, mais se ravise et en tire une seconde pincée. — A part.

Hum! Hum! mon maître n'est pas d'humeur communicative. — (Haut.) Allons, Monsieur, tout cela ne vous paraît-il pas du meilleur goût, sans compter cette belle église devant laquelle nous avons passé tout à l'heure et à qui l'on a envie de tirer son chapeau? Je ne sais, mais il me semble, à moi, que je renoncerais de bon cœur à courir le monde pour demeurer en ces lieux-ci, et si ce n'est point, Monsieur, votre sentiment, avouez que vous devez du moins remercier Sganarelle de vous avoir amené là pour y attendre l'arrivée de ce courrier qui vous doit venir de Paris?

## DON JUAN, distrait.

Oui, oui, Sganarelle... Cette petite servante de tout à l'heure ne m'a point paru laide... Il faudra que je m'en assure puisque mon mauvais destin me force à séjourner dans cette auberge... A propos, Sganarelle, quel nom donnes-tu à cet endroit où nous sommes et d'où il me tarde d'être sorti?

#### SGANARELLE, vexé.

Cet endroit, Monsieur, s'appelle Verrières, et il s'y compte près de trois mille âmes de bons chrétiens, Monsieur, soit dit sans vous offenser.

#### DON JUAN

Tu ne m'offenses pas, Sganarelle, mais te voilà bien dévot aujourd'hui. Tu parles d'ôter ton chapeau aux églises que tu rencontres... Mordieu!

#### **SGANARELLE**

Là, là, tout doux, ne vous fâchez pas. C'est une vieille habitude à laquelle je ne puis rien et qu'il me faut passer, car, quoique j'aie l'honneur de vous servir depuis long-temps déjà, je n'ai jamais pu me faire à votre mode d'enfoncer son feutre devant les crucifix du chemin et de ne croire exactement ni à Dieu, ni à Diable... Il est vrai qu'un

valet n'est point tenu à égaler son maître et, s'il lui faut obéir à ses ordres, il n'est pas chargé d'imiter ses façons. Il y a, du reste, dans l'impiété, quelque chose d'indépendant qui ne convient guère à notre état. Souffrez donc, Monsieur, que j'enlève mon chapeau à qui je veux.

#### DON JUAN

Ouais! Vous êtes bien hardi, monsieur Sganarelle, mais si votre mauvais caractère vous porte à l'insolence, je pourrais bien...

Il lève sa canne.

#### **SGANARELLE**

Ah! Monsieur, baissez ce bâton, de grâce! Ces arguments ne valent rien. On en est vite attrapé, et il suffit d'un faux mouvement pour qu'on en ait dans l'œil ou sur le nez. Et je suis douillet, Monsieur. Ah! je me connais bien, voyez-vous. Je crierai. On s'attroupera. On s'enquerra... et vous avez, en ce moment, grand intérêt à passer inaperçu... Là, là, vous voici tout amadoué. Mais qu'il est donc difficile avec vous de maintenir une con-

versation sur son sujet. Vous en étiez déjà aux moulinets, alors que je voulais tout simplement, dans le principe, vous faire convenir des agréments de cette petite ville et que...

#### DON JUAN

C'est bon, Sganarelle, mais souviens-toi que tu as risqué, par l'audace raisonneuse de ta langue, de recevoir une volée bien appliquée... Eh bien oui, j'en conviens, cet endroit a je ne sais quoi de frais et de tranquille... Que les passions y sembleraient donc déplacées et inutiles... Hélas! Sganarelle, ne le sont-elles pas toujours! A quels inconvénients n'exposent-elles pas? Ah! que les hommes sont donc fous! Pourquoi songer à autre chose qu'à manger et à dormir? Crois-tu au moins que le lit et le dîner seront supportables à cette auberge?

#### **SGANARELLE**

J'ai parlé au cuisinier; il m'a paru une forte tête. Quant au sommeil, j'en réponds... A Verrières, pas un bruit, passé le couvrefeu... Avouez, Monsieur, que vous commencez à vous y plaire!

DON JUAN

Soit, Sganarelle, pour ne pas te désobliger!

**SGANARELLE** 

Avouez encore que l'endroit est riant.

DON JUAN

Assurément.

**SGANARELLE** 

Propre et coquet.

DON JUAN

Oui.

SGANARELLE

Tranquille.

DON JUAN

Oui.

SGANARELLE

Silencieux.

DON JUAN

Oui, là...

#### **SGANARELLE**

Et que le moindre coup de bâton qu'on y entendrait ferait mettre tout le monde aux fenêtres...

DON JUAN, levant sa canne.

Maraud!!

#### SGANARELLE

Paix, Monsieur, j'ai fini... et qu'il vaut bien ces mauvaises bicoques d'Espagne et d'Italie, comme nous en avons tant traversé, où nous étions mangés de puces, dévorés de punaises et nourris de pois chiches ou de macaroni!

#### DON JUAN

Vous êtes difficile, monsieur Sganarelle!

#### **SGANARELLE**

Je ne dis trop rien de l'Espagne, car c'est le pays où vous êtes né, encore que vos Séville et vos Salamanque ne me reviennent guère avec leurs maisons de couleurs et leurs cours à fontaines, mais vous serez de mon avis sur l'Italie. Ah! les vilains lieux et les méchants gîtes! Et savez-vous, Monsieur, rien de plus laid que cette grande villasse de Naples, avec ses rues sales, ses gens en guenilles et son gros volcan qui crache sa fumée?...

#### DON JUAN

Eh! malheureux, mais tu oublies ces filles adorables, aux yeux de velours et de feu, qui cachent sous leur crasse et leurs haillons une beauté brûlante, ces courtisanes instruites au plaisir, ces grandes dames qui, dans leurs palais de marbre, au bord de la mer bleue, font connaître la volupté d'aimer... Mais, je suis bon de raisonner et qu'est-ce que tout cela peut bien faire à une vieille carcasse comme la tienne, qui ne pense qu'à s'emplir le nez de tabac!...

#### **SGANARELLE**

Tout de même, vous aurez beau dire, Monsieur, et me donneriez-vous cent coups de bâton, que je ne démordrais point de mon sentiment.

#### DON JUAN

Vraiment, et d'où te vient donc ce singulier courage, Sganarelle?

#### **SGANARELLE**

Ah Monsieur! et comment voulez-vous · qu'on pense autrement d'une ville à laquelle nous devons un Leporello, un gueux, un fripon, un pendard, dont la compagnie me rend souvent votre service insupportable et qui me voudrait voir loin de vous pour vous duper tout à son aise... N'est-ce pas à Naples, où vous l'avez trouvé, dormant les pieds au soleil sur les dalles du quai, couvert encore de la vermine attrapée aux galères dont il sortait? N'est-ce point de là que, lavé, décrotté, vêtu, vous l'avez emmené avec vous, sans crainte de donner à un honnête serviteur comme moi la société dégoûtante d'un pareil drôle?.. Oui, et vous pouvez m'en croire, car vous ne savez pas ce que c'est que Leporello!

Il s'approche de Don Juan et baisse la voix.

Il n'est pas que gourmand, infidèle, perfide, sanguinaire, prompt à jouer du lacet et du

couteau, expert en stratagèmes et en ruses de toutes sortes, habile à se grimer et à se composer toutes les figures, - il est... Mais à quoi sert de vous avertir, puisque vous avez sur ce forban un parti-pris à ne rien entendre? Eh quoi! ne riez-vous pas de ses facéties, ne lui passez-vous pas ses insolences en faveur de la platitude par laquelle il les rachète? Vous croyez à ses mensonges, vous suivez ses conseils et il s'en est bien peu fallu qu'à cause de lui nous n'allassions à Saint-Girin, qui n'est qu'un mauvais village, au lieu de venir ici où nous avons tout ce qu'il nous faut... M. Leporello le voulaitainsi pour faire l'important et l'entendu et sans s'inquiéter que, de ce côté-là, vous auriez eu grande chance de rencontrer ceux qui vous cherchent, avant l'arrivée de ce courrier que vous attendez et qui vous doit mettre à l'abri de leurs poursuites et au-dessus de leurs entreprises, lesquelles, par l'imprudence de ce faquin, eussent bien pu vous devenir fatales.

#### DON JUAN .

Ah! voilà justement Leporello, tu vas pouvoir continuer devant lui le discours de tes griefs... Je serais curieux d'entendre sa défense. Ici, Leporello!...

#### SGANARELLE

Pour Dieu, Monsieur, n'allez pas lui rapporter ce que je vous ai dit de lui. Il est si méchant qu'il serait capable de me tuer. Il porte toujours des armes cachées.

#### · DON JUAN

Ah! il nous a vus... je l'ai envoyé ce matin faire un tour de ville afin de savoir si l'on y rencontre quelques figures intéressantes.

#### **SGANARELLE**

Quoi, toujours les femmes, Seigneur Don Juan!... Oui, je sais bien que vous êtes ici incognito, que Valère est votre nom d'emprunt et qu'il ne faut pas prononcer le véritable, mais la précaution sera bien superflue si, à peine arrivé, vous révenez à vos façons habituelles! Cependant, vous aviez l'air, ces

jours-ci, bien désabusé. Allons, soyez raisonnable, Monsieur, je vous en conjure. Si vous
m'aviez cru, vous auriez quitté cet habit trop
riche qui attire l'œil dans cette petite ville de
bourgeoisie. Mais, au moins, point de ces
aventures qui font jaser, pas de ces intrigues dont on parle; pas de billets doux,
Monsieur, pas de rendez-vous, de guitares et
de galanteries. Pas d'escalades: voyez-moi
ces honnêtes balcons et jugez du mauvais
effet qu'y feraient la sérénade et l'échelle de
soie.

Il montre la maison de Géronte. Leporello, qui s'est approché, l'a écouté avec des grimaces. Leporello porte le bonnet et la cape rayée à l'italienne.

SCÈNE II

LES MÊMES, LEPORELLO

DON JUAN

Eh bien, Leporello?

#### LEPORELLO

C'est fait, Monseigneur.

SGANARELLE, bas.

Monseigneur, Monseigneur, il lui donne du Monseigneur; c'est avec cela qu'il le prend.

DON JUAN

Aurai-je de quoi m'occuper, Leporello?

LEPORELLO, faisant la moue.

Peuh! peuh!

DON JUAN

As-tu fait exactement ce que je t'ai commandé? Es-tu allé à la sortie de la messe te planter devant le portail?

LEPORELLO

Oui, Monseigneur.

DON JUAN

As-tu regardé soigneusement au visage des femmes?

LEPORELLO

Oui, Monseigneur.

#### DON JUAN

T'es-tu promené sur le mail?

#### LEPORELLO

D'un bout à l'autre, mais je n'y ai remarqué que deux chiens qui se battaient et un culde-jatte qui les regardait faire!

DON JUAN

As-tu visité le marché?

**LEPORELLO** 

Comme vous me l'avez ordonné.

#### DON JUAN

Es-tu entré dans différentes boutiques?

#### LEPORELLO

Oui, Monseigneur, j'ai suivi vos ordres de point en point. Dans les boutiques, j'ai examiné les 'figures des acheteuses et des marchandes. Il n'y en avait pas une au niveau de l'ordinaire. Au marché, les paysannes et les servantes ne valaient pas mieux. Ah! le fâcheux spectacle que ces gros nez, ces vilains yeux, ces tailles épaisses, ces gorges plates ou débordantes, ces longs pieds... Pouah!

Tu railles, Leporello. Tu ne me feras pas croire que dans une ville de trois mille âmes... Ma parole, si j'avais envoyé Sganarelle à ta place, il s'en serait mieux tiré que toi, car enfin c'est lui qui, à Avignon, m'a déniché cette petite fille qui avait de si beaux yeux et qui demeurait rue Filonarde...

# SGANARELLE, modeste.

Ne parlons pas de cela, Monsieur... (Hypocritement.) Peut-être que ce pauvre Leporello...

## DON JUAN

Leporello est un drôle.

# LEPORELLO

Eh, Monseigneur, ne vous fâchez pas, mais je ne me sens pas trop bien, ces temps-ci... Votre service n'a point été fort commode. Souvenez-vous de notre fuite à travers champs, parmi le cliquetis des pertuisanes et la fumée des torches. Tout cela m'a troublé la tête et j'ai un peu perdu la mémoire... Tenez, vous

me demanderiez combien il y a de temps que vous ne m'avez payé mes gages que je ne serais peut-être bien pas capable de vous répondre... Cependant il me semble qu'il me revient quelque chose qui pourrait vous intéresser... mais il faudrait m'aider un peu.

DON JUAN, faisant tinter des écus dans sa poche.

Eh bien, Leporello?

Il lui donne de l'argent.

## **LEPORELLO**

Merci, Monseigneur, il me semble que je me sens mieux.

# DON JUAN

J'en suis heureux, eh bien! parle alors.

# **LEPORELLO**

Voici, Monseigneur! Comme je remontais la rue qui va du marché à l'église, j'ai croisé une jeune fille qui venait dans mon chemin. Elle pouvait bien avoir seize ans et son visage m'a paru fort agréable, relevé par un air innocent et naïf...

## DON JUAN

Continue, mon enfant.

#### LEPORELLO

Elle marchait accompagnée d'une suivante qui portait sous le bras un gros paroissien relié.

## DON JUAN

Bien, bien... Etait-elle blonde ou brune, châtaine ou rousse? Comment était-elle vêtue? As-tu vu sa bouche, ses yeux? C'est là qu'on apprend le mieux, Leporello, la nature des filles et qu'on devine le plus aisément leur caractère et leur disposition.

### **LEPORELLO**

Elle doit être blonde, Monseigneur, certainement... Mais c'est tout ce que je puis vous dire...

## DON JUAN

Comment c'est tout! Et tu ne sais pas qui elle est, où elle habite? Tu ne l'as donc pas suivie?

#### LEPORELLO

Monseigneur m'avait recommandé de ne me point faire remarquer, et il m'a paru que les petits galopins en voulaient suffisamment déjà à ma cape. Sans quelques bons coups de pied au derrière, j'en aurais un troupeau à mes trousses...

#### DON JUAN

Aussi, imbécile, a-t-on idée de se promener en habit de perroquet? Vois Sganarelle, comme il sait s'accoutrer avec modestie. N'at-il pas remplacé ma livrée par cet honnête habit brun. Va te changer...

LEPORELLO, met à l'envers sa cape bariolée, qui est doublée d'une étoffe sombre, et retourne son bonnet.

Voilà qui est fait, Monseigneur. Qu'en dites-vous?

# DON JUAN, riant.

Regarde-le, Sganarelle, il est vraiment méconnaissable... Et maintenant, Leporello, dis-moi pour de bon ce que tu sais de cette mignonne. Où loge-t-elle? Quels sont les moyens de parvenir jusqu'à elle? Où en estu avec la suivante?

## **LEPORELLO**

Mais, Monseigneur...

Comment, tu rencontres une jolie fille, tu n'ignores pas que depuis plus de cinq jours je n'ai rien à me mettre sous la dent et tu laisses le gibier te glisser entre les doigts... Et tu crois que je t'aurai amené de Naples jusqu'ici, vêtu, nourri, payé... (Leporello fait un geste), oui, payé (Levorello évite la canne levée), pendard, car, enfin, ne viens-je pas de te donner dix écus sur ce que je te dois, et tu oses...

SGANARELLE, recevant le coup de canne destiné à Leporello.

Aïe, aïe. Ah, mon dos! ah, mon échine! Ah, mes côtes!

#### DON JUAN

Ma foi, Sganarelle, je ne l'ai pas fait exprès!

# SGANARELLE, geignant.

Ah, Monsieur, je suis mort... Un homme de mon âge... Aussi, voilà bien vos façons d'avoir toujours la canne en l'air.

Bah! cela ne sera rien, Sganarelle! Songe donc que j'aurais pu très bien te crever un œil ou te casser le nez, et tu en seras quitte avec un emplâtre ou un peu d'onguent.

### **SGANARELLE**

Ah que je souffre! Ah! Monsieur, je crois que je vais crier.

### DON JUAN

Allons, tais-toi... je vais te dédommager. Il met la main à sa poche.

SGANARELLE, redoublant.

Aïe, aïe, aïe!

DON JUAN, se ravisant.

Mais, j'y pense, Leporello, c'est toi qui es la cause des souffrances de ce pauvre Sganarelle et n'est-il pas juste que je te laisse le plaisir de panser ses plaies? Oui, noble cœur, bénis un maître qui sait te comprendre. Leporello, je te permets de donner à Sganarelle ces dix écus que je t'ai remis. Puisqu'il a reçu le coup de bâton qui t'était destiné,

qu'il ait l'argent que je t'ai compté et qu'il m'aurait pu réclamer aussi bien que toi.

## **SGANARELLE**

Alors, Monsieur, faites qu'il me le donne devant vous, sans quoi je n'en verrai jamais rien... et mon dos me fait bien mal.

## DON JUAN

Il ferait beau que Leporello se dérobât à mes ordres. Allons Leporello!

Leporello présente un écu à Sganarelle, qui le prend, l'empoche et tend la main.

Eh bien, va donc, Leporello. Tu as fort bonne mine ainsi. Courage, mon garçon!

Leporello remet à Sganarelle un second écu, puis un troisième.

#### LEPORELLO

Trois, quatre, cinq.

Il s'arrête.

DON JUAN

Finis donc...

# **LEPORELLO**

Ah, Monseigneur, cela vous est facile à

dire... Six... qu'il est joli, celui-là... Sept... Jamais le Roi n'eut plus noble figure que sur cette pièce neuve... Huit, neuf. Ah voleur! misérable!

Il lance le dixième écu au nez de Sganarelle, qui le rattrape au vol.

#### **SGANARELLE**

Grand merci, Mons Leporello.

Il recompte l'argent, bruit de métal. Leporello grince des dents et roule des yeux furieux.

# DON JUAN, à lui-même.

Ces deux drôles me répugnent presque également... A quoi sert d'avoir l'âme ardente et hautaine, le cœur plein de désirs, l'esprit habité de chimères délicieuses et brûlantes, la mémoire riche de noms de femmes dont chacune est un souvenir de caresses et de voluptés, à quoi bon être Don Juan, n'avoir voulu supporter aucun délai à ses souhaits, aucune règle à ses caprices, aucune borne à ses volontés? Fallait-il passer à travers les obstacles, l'or et le fer à la main, pour en être réduit à s'occuper d'accommoder, entre deux

valets, des querelles ridicules? Que de choses inexplicables dans la vie, et qui me dira seulement pourquoi j'ai compté à Leporello ces dix écus qui appartiennent maintenant à Sganarelle? Morbleu, comment ces faquins osentils bien se faire payer l'honneur de me servir? N'est-ce point assez que je les nourrisse et les habille, que je les promène avec moi, et que je leur fasse voir le monde à mes dépens? Quel besoin ont-ils d'une part de cet argent dont le tout ne m'est point de trop et dont je ferais meilleur usage à m'acheter des gants et des parfums, des dentelles et des rubans, à soudoyer des duègnes et des suivantes ou à offrir aux femmes de ces petits cadeaux qui aident à en obtenir du retour?...

LEPORELLO, qui a écouté ce que dit Don Juan.

Bravo, Monseigneur, voici ce qui s'appelle parler, et je suis bien de votre avis que nous reprenions à ce gros ladre ces écus dont il n'a que faire...

Il bouscule Sganarelle.

Au secours, Monsieur, au secours, ou je me vais réfugier chez monsieur Géronte.

## DON JUAN

Que dit-il? Qui est-ce que ce Géronte dont tu nous rebats les oreilles?

## **SGANARELLE**

C'est le propriétaire, Monsieur, de la belle maison qui est là...

#### DON JUAN

Mais d'où vient que tu sois si familier avec les lieux et les gens d'ici, jusqu'à savoir leur nom et leur demeure?

#### SGANARELLE

Eh, vous n'en seriez pas étonné si vous m'aviez jamais interrogé sur mon existence, mais cela vous importe bien? S'enquiert-on d'un valet? Que lui demande-t-on, sinon d'être ponctuel, empressé et robuste? Le reste n'est rien à son maître. Qu'il soit heureux, triste ou gai, c'est à son choix! A plus forte raison ne s'occupe-t-on pas des menus détails

de son passé! Si vous m'aviez témoigné quelque intérêt à ce sujet, je vous eusse répondu sans détours, et plus d'un n'en eût pu faire autant, et pour cause... (Il regarde Leporello.) Je suis natif de Verrières, Monsieur, et j'y ai coulé la meilleure part de ma vie, au service de ce monsieur Géronte. C'est chez lui que j'ai appris ce que je sais, et les qualités que vous voulez bien me reconnaître me viennent de cet excellent maître. Ah! la digne maison! Que tout y était donc propre et luisant, du grenier à la cave, où le vin ne manquait pas, et quelle table, Monsieur, si abondante en volailles et en viandes que la desserte en faisait de l'office un lieu de délices, car monsieur Anselme, le frère de monsieur Géronte, était fort porté sur sa bouche! Quel bon convive et comme il disait : « Sganarelle, repasse-moi donc de ce coulis et redonnemoi de ce rôt! »

#### DON JUAN

Et pourquoi donc, maître Sganarelle, avezvous quitté ce paradis, d'autant que vous vous plaignez avec moi de risquer l'enfer à chaque pas? Vous étiez fort dégraissé des bombances de chez monsieur Géronte, quand je vous rencontrai en Avignon, le corps efflanqué et les dents longues... Il y a là quelque obscurité que je serais curieux que vous m'éclaircissiez.

## **SGANARELLE**

Aïe, aïe, Monsieur, voici ma douleur qui me reprend.

#### DON JUAN

Cela ne sera rien... Répondez, maître Sganarelle.

# SGANARELLE, à part.

Aïe, que dire?...

# DON JUAN

Voulez-vous que j'aille interroger là-dessus ce bon monsieur Géronte?

## **SGANARELLE**

Il ne faut pas, Monsieur, mais que vous importent tout à coup les affaires d'un pauvre valet!

Comment? tu me reprochais tout à l'heure mon indifférence et, maintenant, tu ne peux souffrir ma curiosité. Voilà qui est surprenant. Monsieur Géronte me renseignera...

#### **SGANARELLE**

Restez, Monsieur.

### DON JUAN

Mais non, je serai ravi de faire la connaissance de ce Géronte. Je lui veux présenter mes civilités et le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Ne lui dois-je point la perle des serviteurs?

#### SGANARELLE

Monsieur, demeurez.

DON JUAN

Alors, parle.

#### **SGANARELLE**

Je parlerai, mais commandez à Leporello de s'éloigner. (Leporello recule de quelques pas.) Encore! encore, là...

Sganarelle s'approche de Don Juan et lui parle bas à l'oreille.

Je n'entends pas.

SGANARELLE, à mi-voix.

J'ai été marié, Monsieur!...

## DON JUAN

Tu as été marié. Mes compliments, Sganarelle, mais c'était là une raison pour ne pas courir les chemins... A moins que... Auraistu perdu ta femme?

Sganarelle fait signe que non.

# SGANARELLE, piteusement.

Vous allez comprendre, Monsieur. Il y avait chez monsieur Géronte une chambrière qui s'appelait Dorine. Elle était sage, fraîche, jolie. Je l'épousai.

DON JUAN, lui prenant le menton.

Voyez-vous, le paillard!

## **SGANARELLE**

Je l'épousai, mais une fois époux... (il hésite) nous ne nous accordâmes pas et nous prîmes le parti de nous séparer. Voilà tout...

Tu mens, Sganarelle!

## **SGANARELLE**

Je mens, moi!

### DON JUAN

Avoue donc.

# **SGANARELLE**

Quoi? (Leporello, avec ses doigts, figure deux cornes et rit.) Tu ris, pourquoi ris-tu? Monsieur, Leporello nous écoute.

# DON JUAN

Leporello!

### LEPORELLO

Monseigneur m'a ordonné de m'éloigner, mais il ne m'a pas défendu d'entendre. J'ai l'oreille fine.

#### DON JUAN

C'est vrai, et c'est parfois, j'en conviens, une qualité qui peut être utile; mais il se vante; continue, Sganarelle.

Alors, pourquoi fait-il des signes avec ses doigts?

## **LEPORELLO**

C'est une habitude de mon pays.

#### DON JUAN

Allons, finissons-en... Eh! Sganarelle, pourquoi tous ces ambages? Cela se voit du reste, mon pauvre garçon! (Leporello rit.) Cela crève les yeux. N'est-ce pas, Leporello?

## **LEPORELLO**

Per Bacco!

DON JUAN

Tu l'étais, Sganarelle.

### **SGANARELLE**

J'étais quoi ? Ah! par exemple, voilà qui est fort!

#### DON JUAN

Que tu l'aies été?

### SGANARELLE

Non! Mais que vous vous en aperceviez.

Leporello lui désigne son front, que Sganarelle tâte machinalement.

Ecoute, mon pauvre Sganarelle, et retiens bien cela pour ta gouverne. Quand on voit à un homme la figure jaune et longue, le nez bas, les sourcils rejoints et les pieds en dedans, on peut dire à coup sûr qu'il est cocu; mais eût-il la figure ronde et vermeille, le nez relevé, et les pieds droits, on ne peut pas assurer qu'il ne le soit point, parce que, retiens bien ceci, Sganarelle, - les femmes sont si perfides, si dangereuses et si lâches qu'il n'en est aucune qui ne soit capable de tromper aussi bien l'homme qu'elle aime le mieux que celui qu'elle aime le moins. C'est pourquoi il importe d'agir en tout avec elles sans ménagements, sans scrupules et sans remords et de ne prendre d'elles que son plaisir, y dussent-elles perdre l'honneur, la beauté ou la vie... Mais au fait, Sganarelle, raconte-moi comment cela t'est arrivé?

### **SGANARELLE**

Ma foi, Monsieur, c'est bien simple. Monsieur Géronte trouvait sans doute ma femme jolie, car je le surpris, un beau jour, à la serrer de fort près.

# DON JUAN, ironique.

Quoi, un si bon maître? un si digne homme? et tu t'ôsas fâcher contre lui?

## **SGANARELLE**

Non pas, Monsieur, mais contre Dorine.

## DON JUAN

A la bonne heure, Sganarelle! Aux gens de votre espèce ces choses-là ne tirent pas à conséquence et sont tout bonnement un des usages de votre condition. Le lien entre les serviteurs et le maître s'en trouve comme renforcé, et tout est ainsi pour le mieux.

# **SGANARELLE**

Ah! si je n'avais eu que cela à reprocher à Dorine je me fusse tenu coi, Monsieur... Monsieur, quelle heure est-il?

DON JUAN, tirant sa montre.

Il est une heure de relevée, mais pourquoi, diantre, ne portes-tu pas une montre, Sganarelle?

Parce que je déteste les horlogers.

### DON JUAN

Ce sont pourtant des gens utiles et minutieux. Tu fais la moue?

#### **SGANARELLE**

Il y en avait un qui venait, chaque semaine, chez monsieur Géronte remonter et régler les horloges. Je le vois encore, Monsieur, et ce fut, comme midi sonnait à tous les cadrans, que je le découvris avec Dorine.

## DON JUAN

Diantre, mais, outre les horlogers, il devait venir encore bien d'autres personnes chez ce Géronte. Est-ce que? (Sganarelle baisse la tête et la remue.)

# SGANARELLE, avec un soupir.

Oh! oui, Monsieur. (Il compte sur ses doigts.) Tenez, je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais je l'ai, à l'auberge, dans mes papiers... et pensez que tout ce monde

n'était pas aussi discret que monsieur Géronte. Bref, on jasa; on clabauda... Avezvous jamais été chansonné, Monsieur?

### DON JUAN

Je ne crois pas, Sganarelle.

### **SGANARELLE**

Eh bien, je ne vous le souhaite point. Ah! les chansons! Cela vous suit et vous poursuit, vous guette au coin des rues, entre par la serrure, pénètre en votre oreille! Ouf! la tête me bourdonne encore de tous ces couplets qui se fredonnaient à Verrières, de la bouche du passant au fausset du galopin...

#### DON JUAN

Ah, ah! Sganarelle, tu m'amuses. Gageons que tu les sais encore, ces chansons! Mon petit Sganarelle, chante-les-moi. J'adore la musique. Leporello me chante des airs napolitains, tu ne peux faire moins que lui. Je suis sûr que tu as de la voix!

SGANARELLE, vexé.

Vous ne voudriez pas, Monsieur.

Tâche au moins de te souvenir de l'accompagnement...

> Un petit pâtissier, portant une corbeille, passe 'au fond de la place, en siffiant un air. Sganarelle s'agite et se trouble.

Sganarelle se bouche les oreilles.

Dis donc, Sganarelle, n'est-ce pas cela? Ah, ah, ah! Elles courent encore la ville, tes chansons. Ah, ah, ah!

Ici, petit mitron, ici!!

# SCÈNE III

LES MÊMES. — LE PETIT PATISSIER

DON JUAN

Que sifflais-tu là, petit?

LE PETIT PATISSIER

Une chanson, mon bon Monsieur.

DON JUAN

Et tu en sais les paroles? Dis-les-nous.

#### LE PETIT PATISSIER

Oh que non, Monsieur, elles sont trop vilaines!

#### DON JUAN

Pourquoi les chantes-tu?

### LE PETIT PATISSIER

Dame, Monsieur, tout le monde les chante ici.

### DON JUAN

Alors tu ne veux pas les répéter?

### LE PETIT PATISSIER

Monsieur, j'aurais trop de honte.

SGANARELLE, tirant Don Juan par la manche.

Finissez-en, Monsieur, je vous en supplie. Vous voyez bien qu'il est tout rouge.

#### DON JUAN

C'est bon, donne-lui un écu.

### LEPORELLO

Tiens bien ta corbeille, marmot!

Il met la main dans la corbeille et en profite pour dérober deux des tourtes qu'elle contient.

#### LE PETIT PATISSIER

Merci, mes bons Messisurs.

On l'entend qui siffle en s'éloignant.

# SCÈNE IV

LES MÊMES, moins LE PETIT PATISSIER

## DON JUAN

Bravo! Sganarelle! tu es populaire en ce pays.

### **SGANARELLE**

Ils ont une chienne de mémoire en cette chienne de ville, et l'on dirait vraiment que je suis le seul cocu de France!

## DON JUAN

Rassure-toi, Sganarelle; mais n'as-tu point envie d'aller saluer monsieur Géronte et de causer avec lui du bon temps? Tu aurais raison, car tous ces accidents n'ont guère d'importance et je suis certain que le brave Géronte ne se souvient plus de ces bagatelles. Va donc faire un tour chez lui.

Je ne dis pas non, Monsieur, puisque vous n'y voyez pas d'inconvénients, et je ne serais pas fâché de savoir ce qu'est devenue ma gueuse de femme.

#### DON JUAN

Aurais-tu, malgré, tout conservé pour elle quelque faiblesse de cœur? Cela se trouve, paraît-il.

#### SGANARELLE

Que non, Monsieur! Mais depuis plus de douze ans que je ne l'ai vue, je serais curieux d'éprouver si je reconnais encore la pendarde. Ah! le temps a dû la rendre moins fière et moins faraude, et j'aurais plaisir à me montrer à elle dans un équipage qui lui prouvera que Sganarelle a su faire son chemin dans le monde.

#### DON JUAN

Je gage que voilà un gaillard qui croit que les années passées loin d'elle n'ont compté que pour cette Dorine... Sganarelle!

# Monsieur!

#### DON JUAN

Te trouves-tu beau?

## **SGANARELLE**

Ah, Monsieur, je n'ai jamais prétendu cela, mais il en est de plus disgraciés que moi par la nature. J'ai encore mes cheveux, mes dents et...

## DON JUAN

Je t'entends. Et, toi, Leporello, que pensestu de ta figure?

LEPORELLO, prend un air extasié et modeste.

Je n'ai pas à m'en plaindre, Monseigneur, quand je vois certaines de celles que le ciel a données à certains.

> Il regarde Sganarelle et crache par-dessus son épaule. Sganarelle lui montre le poing.

#### DON JUAN

Voilà bien les hommes! Paix, faquins, allez à vos affaires; moi, je vais réfléchir aux miennes... Leporello, va m'attendre à l'auberge, et si ce courrier arrivait, viens me prévenir immédiatement... Tu me trouveras sur le mail...
Cette mort du Çommandeur me tourmente un
peu et j'en voudrais les suites terminées. Ce
n'est pas que ce soit le premier homme que
je tue, mais celui-là est d'importance... Les
ennuis que nous causent les vivants sont toujours supportables, mais je n'aime guère ceux
que nous valent les morts : leur état naturel est d'être en repos et de nous y laisser...
Mais tout cela ne peut manquer de finir bientôt et, au lieu de réfléchir à ces soucis, je
ferais mieux de m'en distraire..

Il fait quelques pas, puis, se ravise.

Sganarelle! Leporello!

LEPORELLO

Monseigneur!

**SGANARELLE** 

Monsieur!

Il se plante devant eux, la main sur la garde de son épée, l'air arrogant et hautain.

DON JUAN

Coquins! regardez-moi.

Voilà, Monsieur.

#### LEPORELLO

Voilà, Monseigneur.

DON JUAN, haussant les épaules, à part.

Qu'allais-je faire... Quoi, Don Juan, vas-tu consulter cette canaille! N'as-tu pas toujours le jarret nerveux, la main fine, le corps souple et robuste, le visage beau, les yeux ardents et sombres, cet air de force, de hardiesse et de volupté qui attire à toi les cœurs? Pardieu, Don Juan n'est-il pas toujours Don Juan, et tant pis pour ceux et pour celles que le destin place au-devant de mes fantaisies ou en travers de mes désirs!

Il pivote sur ses talons et tourne brusquement le dos à Sganarelle et à Leporello, interloqués.

# SCÈNE V

LES MÊMES, moins DON JUAN

SGANARELLE, à part.

Hum! hum! mon maître a quelque chose aujourd'hui!...

### LEPORELLO, de même.

Le Seigneur Don Juan ne me paraît pas comme à son ordinaire!...

# SGANARELLE, de même.

Cette affaire du Commandeur le préoccupe plus qu'il ne voudrait l'avouer. Tout cela pourrait tourner mal, et j'en serais fâché pour lui.

## LEPORELLO, de même.

Il y a du Commandeur sous roche. Qui sait comment tout cela finira? Il sera prudent de se mettre à l'abri. Je n'aime guère les rencontres avec Dame Justice... mais taisonsnous devant cet imbécile.

Il observe Sganarelle.

# SGANARELLE, inquiet.

Pourquoi ce maudit Italien me regarde-t-il en dessous?

Ils s'examinent tous les deux avec défiance.

LEPORELLO, haut.

Sganarelle!... Sganarelle!

SGANARELLE, prisant, à part.

Voyons où il veut en venir!

LEPORELLO

Mon petit Sganarelle! Es-tu sourd?

### **SGANARELLE**

Non, mais j'ai l'oreille moins fine que vous, Monsieur l'écouteur.

**LEPORELLO** 

Tu es fâché... Faisons la paix, Sganarelle.

SGANARELLE, bougon.

La paix!... la paix. (A part.) Ouvrons l'œil.

## **LEPORELLO**

Sganarelle, je puis te dire maintenant que cela ne se voit pas tant... C'était pour t'agacer.

**SGANARELLE** 

Ne se voit pas tant... quoi?

**LEPORELLO** 

Tu sais bien...

Il lui fait les cornes.

Ah! je n'y songeais déjà plus.

#### LEPORELLO

Et tu as raison... Tu as malgré cela très bonne tournure et tout à fait l'air d'un honnête homme. Ah! si j'avais ta mine! Tu me plais beaucoup, au fond, Sganarelle... Tu ne réponds rien... (Sganarelle prise.) Je te trouve doux, simple, bon... Là, es-tu content? Eh bien oui, je n'ai peut-être pas toujours pensé ainsi, je l'avoue... Je te trouvais bête.

### **SGANARELLE**

Grand merci!

LEPORELLO

Poltron...

SGANARELLE

Fort bien!

LEPORELLO

Avare...

**SGANARELLE** 

Allons, ferme! poussez, mons Leporello.

**LEPORELLO** 

Oui... tout cela, je l'ai pensé de toi - et le

reste que je te passe. Quant à ta figure, je ne pouvais pas m'y habituer, mais cela n'a pas tenu... En peut-on vouloir à quelqu'un d'être laid, si on le sait patient, serviable, délicat?

#### **SGANARELLE**

Je suis, en effet, un peu tout cela, mais moins que tu veux bien le dire, mon pauvre Leporello, et toi-même pour être franc, je commence à croire que je t'ai bien mal jugé. Je te croyais fourbe, insolent, plat, mais je m'aperçois que mon erreur tenait à la couleur olivâtre de ta peau, à la bassesse de ta mine...

LEPORELLO, bas.

Ah, pendard!

## SGANARELLE

Oui, mon ami, ce nez retroussé, ces yeux louches ne préviennent pas en ta faveur, mais je reconnais volontiers que j'avais tort.

#### LEPORELLO

Bah! Embrassons-nous, Sganarelle, et mettons fin à nos inimitiés. Unissons-nous pour servir Don Juan, un si bon maître...

Tu dis vrai, Leporello, et bon gentilhomme par-dessus le marché!

LEPORELLO

Et bon cœur, sous ses dehors légers!

SGANARELLE

Et qui sait se faire respecter des hommes!

LEPORELLO

Et écouter des femmes!

**SGANARELLE** 

Et des filles!

LEPORELLO

Et qui ne redoute personne au monde, pas même... car, Sganarelle, il est impie.

**SGANARELLE** 

Athée même.

LEPORELLO

Il doute du diable.

Il se signe.

SGANARELLE, de même.

Il ne croit pas à Dieu.

#### LEPORELLO

Vois-tu, Sganarelle, Don Juan est Don Juan, et il n'est pas tenu aux usages du commun.

#### **SGANARELLE**

Certes!

## LEPORELLO

Et quel homme! Ce n'est point du sang, mais du feu qu'il a dans les veines. Avec lui, jamais un moment de repos! Un jour, ici; un jour, là! Partout, des aventures, des intrigues! A peine arrivé quelque part, il y fait des siennes. Il a toujours en tête quelque projet nouveau qu'il exécute en dépit de tous les obstacles et au mépris de tous les dangers. Aussi ne peut-il jamais demeurer en place. On dirait que le pavé lui brûle les talons. Preste! en route! Et encore tout est bien quand on peut déguerpir dans un bon carrosse et qu'on n'en est pas réduit à décamper à franc étrier, en laissant derrière soi des créanciers qui glapissent, des dupes qui se lamentent... Ah! les beaux tours, Sganarelle, les belles tromperies, les beaux stratagèmes!...

Les beaux enterrements!

## LEPORELLO

Et les rapts!

#### **SGANARELLE**

Et ces simples petites séductions qui n'ont l'air de rien...

### **LEPORELLO**

Et qui finissent sur le pré... Ah, Sganarelle, quel spectacle! Est-il rien de plus noble à voir que le seigneur Don Juan, l'épée à la main! Quel poignet de fer, et ce froissement des lames et ce magnifique coup, quand il a tué le Commandeur! La pointe lui sortait d'un pouce entre les deux épaules..

### SGANARELLE

Oui, oui... n'empêche que je crains bien qu'il ne lui arrive malheur quelque jour, et à nous aussi. Ce n'est pas en vain, Leporello, qu'on outrage ainsi les lois humaines et divines. Il vient un moment où tout se paye et qui sait si ce terme est bien éloigné. Le Commandeur! il me semble que j'entends encore sa voix forte! Don Juan a-t-il assez ri à ses remontrances! Je sais bien que le sort, cette fois encore, a favorisé notre maître et que l'autre reposemaintenant sous la dalle... Mais crois-moi, Leporello, cette affaire-là n'est pas finie... D'ailleurs, que Don Juan obtienne de ce crime la grâce qu'il sollicite, penses-tu que cela mette un terme à ses exploits?... D'autres occasions viendront, et qui nous assure que nous ne tomberons pas avec lui en des embarras d'où il saura sans doute sortir, mais d'où il ne fera rien pour nous tirer?

# LEPORELLO goguenard.

Il y a du vrai dans ce que tu dis, Sganarelle, d'autant que, pour tous les risques que nous courons, le seigneur Don Juan ne nous donne que des gages misérables et qu'il fait difficultés à nous payer. A ce propos, pourrais-tu, puisque la paix est faite entre nous et que nous voilà comme les doigts de la main, pourrais-tu, Sganarelle, me prêter un petit écu? SGANARELLE, faisant un saut en arrière et à part.

Morbleu, la peste soit des raccommodements! (Haut.) Me prenez-vous pour un sot, signor Leporello! Ah! c'était là que vous en vouliez venir?... c'était là que tendaient vos flatteries, et vos paroles mielleuses? Ah, vous en aviez à mes écus, monsieur l'Italien! Arrière, arrière, et à bas les pattes, s'il vous plaît!

## LEPORELLO

Supposais-tu donc, imbécile, que j'en eusse à tes beaux yeux? Quoi, tu as plus de quarante ans, et tu es demeuré naïf comme tu le montres? Cela ne m'étonne plus que ta femme t'ait fait porter des cornes.

Il marche sur Sganarelle qui recule.

Cocu! va!

## **SGANARELLE**

Cocu, cocu, n'est pas cocu qui veut! Astu seulement, toi, trouvé une guenon qui consentît à épouser ton museau de singe! Cocu, si cela vous plaît à dire, mais mon argent restera dans ma poche, où il est...

## LEPORELLO

Et, si je te serrais le cou avec mes deux mains, crois-tu que je ne te ferais pas rendre gorge?

#### SGANARELLE

Oh! que nenni, monsieur l'étrangleur! Nous ne sommes point ici à Naples, dans votre pays, où l'on coupe les bourses en plein midi, sans que personne y prenne garde, et où l'on assassine les gens en pleinerue, sans que nul ne s'en soucie... Ici, nous sommes en royaume de France et dans la bonne ville de Verrières, où il y a des juges et un Guet. Touche-moi donc, et tu verras comme j'appellerai au secours. J'ai la voix forte, Leporello, quoique d'ordinaire je parle bas par modestie et par politesse... Me vois-tu, appelé en témoignage et en demeure de dire ce que peut bien être cette espèce de moresque venu on ne sait d'où? Comment pourrais-je faire autrement que de parler? Te rappelles-tu, Leporello, cette petite affaire de Lyon, où tu escroquas si galamment le dépôt confié à tes soins?...

SGANARELLE, faisant un saut en arrière et à part.

Morbleu, la peste soit des raccommodements! (Haut.) Me prenez-vous pour un sot, signor Leporello! Ah! c'était là que vous en vouliez venir?... c'était là que tendaient vos flatteries, et vos paroles mielleuses? Ah, vous en aviez à mes écus, monsieur l'Italien! Arrière, arrière, et à bas les pattes, s'il vous plaît!

#### **LEPORELLO**

Supposais-tu donc, imbécile, que j'en eusse à tes beaux yeux? Quoi, tu as plus de quarante ans, et tu es demeuré naïf comme tu le montres? Cela ne m'étonne plus que ta femme t'ait fait porter des cornes.

Il marche sur Sganarelle qui recule.

Cocu! va!

#### **SGANARELLE**

Cocu, cocu, n'est pas cocu qui veut! Astu seulement, toi, trouvé une guenon qui consentit à épouser ton museau de singe! Cocu, si cela vous platt à dire, mais mon argent restera dans ma poche, où il est...

## LEPORELLO

Et, si je te serrais le cou avec mes deux mains, crois-tu que je ne te ferais pas rendre gorge?

## **SGANARELLE**

Oh! que nenni, monsieur l'étrangleur! Nous ne sommes point ici à Naples, dans votre pays, où l'on coupe les bourses en plein midi, sans que personne y prenne garde, et où l'on assassine les gens en pleine rue, sans que nul ne s'en soucie... Ici, nous sommes en royaume de France et dans la bonne ville de Verrières, où il y a des juges et un Guet. Touche-moi donc, et tu verras comme j'appellerai au secours. J'ai la voix forte, Leporello, quoique d'ordinaire je parle bas par modestie et par politesse... Me vois-tu, appelé en témoignage et en demeure de dire ce que peut bien être cette espèce de moresque venu on ne sait d'où? Comment pourrais-je faire autrement que de parler? Te rappelles-tu, Leporello, cette petite affaire de Lyon, où tu escroquas si galamment le dépôt confié à tes soins?...

## LEPORELLO, inquiet.

Chut!

#### SGANARELLE

Et quel est donc le nom de cet honnête drapier de Dijon? Ah oui, il me revient...

## **LEPORELLO**

Tu plaisantes, Sganarelle.

## **SGANARELLE**

Je plaisante, et ce jeune garçon de Montpellier?

# LEPORELLO, haut.

Eh! tu m'excèdes, vieux radoteur, garde tes souvenirs, tes écus et tes cornes. Adieu, coquin!

## **SGANARELLE**

Adieu, coupeur de bourse, filou, bardache!

LEPORELLO, à part.

Adieu, Sganarelle!

Il lui donne une bourrade.

## **SGANARELLE**

Je vais me plaindre au seigneur Don Juan.

#### LEPORELLO

Vas-y donc, rapporteur, cafard, poule mouillée!

> Ils sortent en se gourmant et heurtent an passage Anselme, qui entre en scène.

# SCÈNE VI

# ANSELME, soul.

#### ANSELME

Ah! ça, prenez donc garde de ne pas bousculer ainsi les gens... Je n'ai jamais vu engeance moins civile. Ah! je ne reconnais plus le Verrières du temps de ma jeunesse! Chacun y marchait par les rues posément. On s'évitait avec des façons courtoises, et, s'il arrivait qu'on s'abordât, on ne manquait pas de s'en excuser le chapeau à la main. Maintenant, tout est changé et on rencontre sur les places d'étranges figures... Il me semble qu'une de ces deux-là ne me soit pas tout à fait inconnue, mais

l'autre a un aspect hétéroclite qui n'est point d'ici, ni de ce pays. Il en est d'elle comme de cette sorte de gentilhomme que j'ai croisé en allant chez Léandre et qui, si j'en juge par son habit et par son teint, pourrait assez bien être espagnol... Ouais! ces présences d'étrangers n'apportent rien de bon ici et n'annoncent rien de meilleur de là-bas, d'où ils viennent, car c'est une marque de désordre, dans ses affaires comme dans son esprit, que de courir ainsi le monde... Mais les coutumes d'à présent ne sont plus celles de jadis. Tout change, hélas! et le changement s'introduit aussi dans nos maisons et dans les mœurs qui les gouvernent. Il y a telles choses des nouveaux usages auxquelles je ne m'accoutumerai jamais, ne serait-ce qu'à voir, comme ce matin, ma nièce Angélique seule par les rues et les boutiques, en compagnie de Dorine, qui n'est certes point un chaperon suffisant, surtout maintenant que l'on peut faire à Verrières de fâcheuses rencontres comme celle de ces deux hommes de tout à l'heure... Mais il faut que je touche un mot à mon frère sur ce

sujet. Il doit être chez lui en ce moment, et je ne me retiendrai pas de lui dire mon avis sur ce point, dût-il en jeter les hauts cris. Il se dirige vers la maison de Géronte.

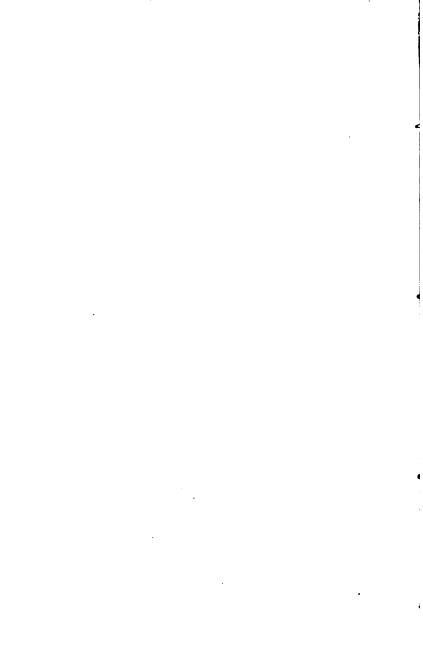

# **ACTE II**

# SCÈNE PREMIÈRE

ANSELME, GÉRONTE. Ils sortent ensemble de la maison de Géronte.

#### ANSELME

Je ne veux pas vous retenir, mon frère, puisque vous étiez au moment de sortir, et je peux vous accompagner dehors, si ma compagnie ne vous incommode pas et si je ne vous suis pas importun.

# GÉRONTE

Bien au contraire, et j'ai grand plaisir à vous voir. L'occasion en est rare, car vos visites ne sont pas fréquentes, mon frère...

# ANSELME, modestement.

C'est que celles que j'ai le devoir de rendre

aux pauvres me prennent beaucoup de mon temps.

## GÉRONTE

Je ne vous en blâme pas, mon frère; je me plains seulement qu'elles me privent de vous. Je ne vous aperçois plus guère qu'à la messe, le dimanche, et encore y êtes-vous si absorbé que je distingue à peine votre visage. Certes, Anselme, j'ai trop de religion pour vous reprocher d'être dévot, mais votre nièce Angélique vous réclame souvent. Ne trouvez-vous donc pas qu'elle est jolie et qu'il y a plaisir à la regarder?

# ANSELME, avec fermeté.

Il y a aussi du plaisir, mon frère, à observer, sur le visage des malheureux, la joie du bien qu'on leur fait.

# GÉRONTE

Hé! Je n'en doute pas, mais je vous avoue, à ma honte, que je ne suis guère capable de supporter la vue de ces misères. Sans être plus mauvais qu'un autre, le spectacle de ces figures souffreteuses et faméliques me rompt les bras et les jambes et me tire l'estomac dans le ventre. Cela est plus fort que moi, et, quand je rencontre un mendiant, je lui donne mon obole sans le regarder. Pensez à la mine que je ferais dans leurs taudis et leurs galetas. Je ne saurais me retenir de leur montrer mon dégoût, et ma présence, au lieu de les encourager à supporter leur sort, le leur rendrait plus odieux par cette répugnance que je ne pourrais leur cacher qu'ils m'inspirent... Ah, je ne prétends pas, mon frère, opposer ma faiblesse à votre fermeté. Je vous la dis seulement, telle que je l'éprouve et j'accepterai l'opinion qu'il vous plaira d'en prendre...

## ANSELME

Loin de moi, mon frère, l'idée de vous juger, mais je constate avec chagrin que vous êtes encore bien engagé dans les voies du monde. Fasse le ciel que quelque malheur particulier ne vous rende jamais plus compatissant à celui des autres! Les fortunes humaines sont diverses et changeantes, et personne n'est à l'abri des traverses et des chagrins.

# GÉRONTE, inquiet.

Que voulez-vous dire, Anselme? Sauriezvous quelque chose qui me concernât et dont je n'eusse point à me réjouir?

## ANSELME

Mais, non... mais non...

## **GÉRONTE**

Voyons, parlez, Anselme, pourquoi cet air de réticence. J'ai du courage dans le caractère, et je saurais, tout comme un autre, supporter une fâcheuse nouvelle.

# ANSELME, faiblement.

Je vous assure.

## GÉRONTE

Là, vous voyez bien... Allez, je vous écoute, Anselme, je vous écoute... cependant, s'il n'est pas tout à fait nécessaire que je sois informé de ce que vous semblez hésiter à m'apprendre, je vous rendrai grâce de le garder pour vous. Ce sont des choses que l'on sait toujours assez tôt et...

#### ANSELME

Vous avezlà une fausse impression, Géronte, et je n'ai rien de fâcheux à vous annoncer. D'ailleurs, que pouvez-vous redouter? N'êtes-vous pas le plus heureux des hommes? Votre corps est robuste et sain.

GÉRONTE, se déridant.

Ma foi!

#### ANSELME

Vous avez l'estomac puissant et le ventre ponctuel, la mine rubiconde.

GÉRONTE, épanoui.

C'est vrai.

## ANSELME

La bourse pleine.

GÉRONTE, méfiant.

Eh! cela vous plaît à dire.

## ANSELME

Une maison fournie de tout ce qu'il faut pour y vivre commodément : bons meubles, beau linge, fine table...

## **GÉRONTE**

Votre place y est marquée, mon frère.

## ANSELME

Et, enfin, à toutes vos prospérités s'ajoute, pour réjouir vos yeux, l'aimable sourire de l'aimable Angélique...

# GÉRONTE

Oui, Anselme, cette enfant est la joie et la consolation de ma vie, et, si sa naissance m'a causé plus d'un pleur, elle en a bien effacé les traces. Ah! que ma pauvre Bélise serait donc aise de cette fille qui lui a coûté la vie! Quant à moi, Anselme, s'il m'arrive de regretter ma chère défunte, je me ravise en regardant mon Angélique: même visage, même teint, même taille... C'est ma pauvre Bélise en personne, et avec une jeunesse qu'elle n'aurait plus à cette heure où sa figure me rappellerait à moi-même que mon bel âge est passé depuis longtemps, tandis que le spectacle de cette petite me regaillardit gentiment. Enfin, mon cher Anselme, ajouterai-je que cette fille adorable, qui joue du luth comme un Ange du ciel et danse comme une Nymphe de la fable, est, de plus, une ménagère accomplie? Elle s'occupe de notre maison avec une prudence et une habileté au-dessus de l'éloge. Elle a l'œil au moindre détail. Et adroite, et économe... Elle va elle-même chez les fournisseurs et en obtient tout, au plus juste prix. Aussi, ne crains-je point d'affirmer, Anselme, que votre nièce est sans rivale au monde et qu'il n'y a personne qui ne m'envierait un pareil trésor.

#### ANSELME

Eh! c'est là justement, que j'en serais venu si vous n'y étiez arrivé de vous-même. Croyez-vous donc qu'il soit si sage que vous le pensez de laisser votre fille battre le pavé, entrer dans les boutiques, discuter aux comptoirs, parler librement avec toutes sortes de gens, courir la rue et le marché, comme elle fait, en butte aux regards et aux propos, et exposée aux rencontres de toute espèce...?

## GÉBONTE

Mais, mon frère, quelle mouche vous pique

et voici du nouveau!.. Qui donc serait si hardi et si méchant que de faire injure à la fille de Géronte? Que diable! Vivons-nous chez les Hurons et...

#### ANSELME

Aussi, n'est-ce point d'injures qu'il s'agit, mais, tout au contraire, de ces compliments de la langue et des yeux qui ne sont point sans danger. Oui, ces regards agaçants et doucereux, ces paroles équivoques...

# GÉRONTE, riant.

Ah! ah! ah! la belle idée que vous avez là. Ah! ah! ah! la belle idée que vous avez là. Ah! ah! Laissez-m'en rire tout mon saoul, comme vous en ririez avec moi si vous connaissiez mieux votre nièce. Rassurez-vous, mon bon Anselme. Angélique, à son âge, est l'innocence même, et tous ces beaux manèges dont vous parlez seraient perdus avec elle. Elle ne comprendrait pas ce qu'on lui veut et les galants en seraient pour leurs frais.

#### ANSELME

Fort bien, fort bien, mon frère, restons-en

là, puisque vous le prenez ainsi, mais, si quelque événement fâcheux se produisait jamais, n'oubliez pas que je vous aurai averti. Les filles, quoi que vous en puissiez penser, sont mieux à la maison que dans la rue...

# GÉRONTE

Pour le coup, Anselme, je vous comprends de moins en moins. Quoi, vous auriez souhaité que j'enfermasse Angélique entre quatre murs? Vrai Dieu, votre prudence m'étonne et je ne vous ai pas connu toujours d'une humeur aussi farouche...

## **ANSELME**

Poussez, poussez, la raillerie vous est facile, mais qui vous assure qu'il ne soit point sans m'en coûter d'être sévère aux autres, quand j'aurais tant de raisons de l'être à moimême? Cependant, ce que je vous ai dit n'est que pour votre bien, et, tenez, laissez-moi, puisque nous sommes sur ce chapitre, l'achever par quelque chose que j'ai sur le cœur...

#### GÉRONTE

Eh! faites donc, mon frère, je vous prie et ne vous gênez point.

#### ANSELME

Eh bien! Géronte, je vous dirai donc franchement que cela me fâche de voir notre Angélique accompagnée partout par Dorine et que...

## GÉRONTE

Halte là, mon frère, cessons ce propos, si vous le voulez bien. Que vous blâmiez ma conduite au sujet d'Angélique, passe encore! mais cette pauvre Dorine qu'avez-vous donc à lui reprocher? N'est-elle pas fidèle, dévouée et depuis longtemps à mon service? Ai-je jamais eu lieu d'être mécontent de ses soins? Demandez à votre nièce si elle n'a pas tou-jours eu à se louer d'elle? Ah! je sais bien d'où vient votre prévention à son égard! Vous en êtes encore aux visions de cet imbécile de Sganarelle! Eh! qu'importe que ce niais ait pris la mouche et soit parti de Verrières sur des ragots et des billevesées!

#### ANSELME

# Là, là, comme vous vous échauffez!

## GÉRONTE

Je ne m'échauffe pas, mais enfin...

#### ANSELME

Enfin, mon frère, n'est-il pas au moins singulier qu'ayant gardé cette fille chez vous, malgré la rumeur publique, vous l'ayez choisie comme suivante à votre Angélique? Car Dorine, quoi qu'il en puisse être réellement, est cependant une personne dont le mari déclarait son malheur à qui voulait l'entendre et dont le nom orne les couplets de chansons gaillardes que siffient encore aujourd'hui tous les petits polissons d'ici.

# **GÉRONTE**

Peste, mon frère, il me semble que vous vous animez bien, à votre tour! Je ne vous ai pas toujours connu si farouche et n'avezvous pas vous-même à vous reprocher quelques écarts de jeunesse?

## ANSELME

Je ne les nie pas, mon frère, mais, vous,

n'est-il pas honteux que vous conserviez encore, pour certaine personne, des attachements qui ne sont plus de votre âge...

## GÉRONTE

Eh bien, et quand cela serait ? Tout grison que je suis, j'ai de la bonne humeur et de la santé et il ne me déplaît pas...

## ANSELME

Fort bien, Géronte... et Angélique?

# GÉRONTE, inquiet.

Angélique? mais pouvez-vous penser qu'elle se puisse douter de quelque chose! C'est une enfant; je vous le dis et vous le répète...

## ANSELME

Une enfant... une enfant... mais vous ne vous rendez point compte que les enfants grandissent. Tenez, mon frère, quittons ce sujet de Dorine et revenons-en à Angélique. Vous me vantiez tout à l'heure sa figure. Oui, ce visage délicat et charmant, ce regard doux et tendre... Vous ne me ferez pas croire, Géronte, qu'une fille de cet air et de cette com-

plexion ne s'intéresse qu'au ménage et n'ait en tête que le menu de vos repas. Allons donc, pensez-vous qu'elle n'ait pas lu quelques romans et qu'elle s'en tienne à l'almanach!

## GÉRONTE

Euh! Euh! attendez... il me semble que je lui vois souvent un livre entre les mains... Il faudra que je regarde par-dessus son épaule.

#### ANSELME

Et dans la rue, êtes-vous certain qu'elle n'ait jamais rencontré quelque beau garçon? Un billet doux est bien vite glissé.

# GÉRONTE, à part.

Diantre, il a peut-être raison... J'ai remarqué en effet qu'elle écrit souvent. Je pensais que ce fussent des recettes de petits plats. Il faudra que je m'en assure.

## ANSELME

Franchement, Géronte, convenez de votre imprudence. Vos yeux s'ouvrent, mon frère. Que dites-vous maintenant de ce vieux radoteur d'Anselme?

GÉRONTE, le prenant par le bras.

Il me semble que la tête me tourne, Anselme. Ma fille !...

## ANSELME

Que feriez-vous, si un homme parlait à votre fille?

GÉRONTE

Ah! Anselme!

ANSELME

S'il lui remettait un poulet?

GÉRONTE

Anselme!

ANSELME

S'il lui donnait un rendez-vous?

GÉRONTE, agité.

Et Angélique qui n'était pas rentrée tout à l'heure... Je vais voir à la maison.

ANSELME, le retenant.

Et un rendez-vous en amène un autre...

GÉRONTE

Anselme!

#### **ANSELME**

Et les promesses veulent des gages.

## GÉRONTE

Anselme!

## ANSELME

On voit, mon frère, des filles séduites...

## GÉRONTE

Anselme, Anselme, sauvez-moi. Que fautil faire?

#### ANSELME

Réfléchir à votre conduite et à votre coupable négligence. Voyez-vous votre fille perdue, Géronte, enlevée.

# GÈRONTE, affolé.

Ma fille Angélique, ma fille! Où est-elle? Qu'on me la rende!

## ANSELME

Calmez-vous, mon frère, tout cela n'est pas encore fait, mais ce n'en sont pas moins des choses assez communes et qui arrivent tous les jours... Léandre, que vous connaissez, et qui est un gentilhomme de grand mérite, m'entretenait récemment de l'histoire de la nièce de ce Commandeur qui fut séduite par un seigneur espagnol nommé Don Juan. Les choses prirent un tel tour que le Commandeur appela Don Juan sur le terrain et trouva la mort en cette rencontre...

## GÉRONTE

Le Commandeur a été tué, Anselme? C'était l'oncle de la jeune fille, comme vous êtes l'oncle d'Angélique. Ah, je suis certain, Anselme, que vous donneriez votre vie de bien bon cœur pour défendre l'honneur de votre nièce. Vous vous êtes toujours montré bon parent.

#### ANSELME

Je suis aise que vous le reconnaissiez, Géronte. Aussi ne me repens-je pas de vous avoir parlé. Il me semble que vous voilà plus raisonnable.

# GÉRONTE

Raisonnable, vous allez voir, mon frère, que

je le suis. D'abord plus de sorties, plus de promenades, plus de visites, plus de séances aux boutiques, plus de messes et plus de vêpres. Ensuite, je vais, de ce pas, mander le serrurier qui posera aux portes de bons verrous d'un pied de long et de bons petits judas grillés, en même temps qu'on garnira les fenêtres de bons volets pleins avec de bons gros cadenas. Et enfin, je ferai venir de chez l'armurier une paire de pistolets, quatre mousquets et une rondache. Après quoi monsieur le Suborneur pourra se présenter chez moi, il y sera reçu de belle manière, non point à la pointe de l'épée - ce qui expose aux mauvaises ripostes — mais par de bonnes balles de plomb qui font leur ouvrage à distance. Sans compter que je vais avertir le Guet de surveiller les abords de la maison. Le Sergent est de mes amis.

Il se gratte la tête. A part.

Ouais, et même il parle assez souvent avec Dorine. Je n'aime pas cela. (*Haut*.) Que ditesvous, mon frère, de mes projets? Ne vous paraissent-ils point sages?

ANSELME, réservé.

Certes.

**GÉRONTE** 

Judicieux?

ANSELME

Oui, oui... cependant...

**GÉRONTE** 

Mais...

ANSELME

Euh!

**GÉRONTE** 

Voyons, il y a quelque chose. Dites.

## ANSELME

Eh bien! mon frère, pour être franc sur ce que vous vous proposez, j'y vois un inconvénient.

**GÉRONTE** 

Lequel?

## ANSELME

C'est que toutes ces belles réformes ne seront peut-être pas au goût d'Angélique. Elle est habituée à beaucoup de liberté. Elle se plaindra.

GÉRONTE, perplexe.

Je voudrais bien voir!

ANSELME

Elle récriminera.

GÉRONTE

Suis-je son père, ou non?

**ANSELME** 

Elle pleurera.

GÉRONTE, ébranlé.

Vous croyez?

ANSELME

Vous aurez à supporter des reproches, des scènes, des larmes.

GÉRONTE, soucieux.

Ah!

ANSELME

Elle vous traitera de tyran, de bourreau. Que sais-je encore...

#### GÉRONTE

Il est vrai qu'il est bien affreux de n'avoir qu'une fille, la plus douce, la plus aimable, la plus innocente des créatures et d'être forcé de la tenir prisonnière. Ah! cruelle nécessité! Mon frère, conseillez-moi.

ANSELME, après un silence et hésitant.

Je vois bien un moyen, mais je crains qu'il ne vous plaise guère.

## GÉRONTE

Enseignez-le-moi toujours.

## **ANSELME**

Eh! Géronte, que ne mariez-vous votre fille?

# **GÉRONTE**

J'avoue, mon frère, que je n'y avais pas pensé et qu'un pareil parti me coûterait fort. Marier ma fille, Anselme, et qui donc me rendra à sa place les petits soins dont elle me gâte? N'est-il pas juste que je profite de ses petites gentillesses et ne concevez-vous pas que j'éprouve quelque répugnance à me séparer de cette enfant?

#### ANSELME

Fort bien, mon frère, n'en parlons plus, mais vous voilà tout rembruni et je gage qu'à présent la surveillance d'une fille ne vous paraît pas la chose du monde la plus aisée. Où sont maintenant les verrous, les cadenas et les mousquets?

## GÉRONTE

Pardieu, monsieur mon frère, me croyezvous une girouette! Certes, je ferai tout ce que j'ai dit et il faudra bien qu'Angélique s'en accommode.

#### ANSELME

Comme vous voudrez... mais ne craignezvous pas qu'Angélique, à se voir ainsi environnée de barrières, ne prenne d'elle-même une idée qu'elle n'a peut-être point? Et quand, plus tard, vous lui voudrez faire épouser quelque honnête homme, elle ne lui trouvera point cette figure de héros de roman qui convient à délivrer les belles enfermées.

# GÉRONTE

Il faudra bien qu'elle en passe par où je

voudrai et vous ne prétendez pas que je consente jamais à donner ma fille à quelque fat?

## ANSELME

Non, mon frère, non, et je suis en cela de votre avis. Le mari qui convient à Angélique doit être à la fois raisonnable et tendre, savoir la guider et la conduire, cultiver son esprit et satisfaire son cœur. Je verrais même volontiers qu'il ne fût plus de cette première jeunesse où le caractère n'est pas formé.

**GÉRONTE** 

Vous avez raison.

## ANSELME

Je souhaiterais un homme sérieux.

GÉRONTE

C'est cela.

ANSELME

Honnête.

GÉRONTE

Oui, oui.

ANSELME

Pieux.

## **GÉRONTE**

Oui, mais où le trouver?

#### ANSELME

Que vous importe, puisque vous ne voulez pas marier Angélique?

## **GÉRONTE**

Je n'ai pas dit cela... Tenez, Anselme, à vous parler franc, il me semble que si vous me proposiez ce mari dont vous me faites la peinture... oui, sage, honnête, pieux...

## ANSELME

Eh, mon frère, qu'y aurait-il donc de si surprenant à ce que vous en découvrissiez un pareil?

# **GÉRONTE**

Eh, mon frère, où voulez-vous que je le prenne, cet oiseau rare, à moins que vous ne sachiez où il niche?

# ANSELME

Comment, Géronte, ce portrait que je vous traçais tout à l'heure ne vous fait donc songer

à personne? Réfléchissez un peu, mon frère, et ne conviendrez-vous point qu'il s'applique trait pour trait à Léandre?

## GÉRONTE

Léandre! mais il est gentilhomme.

## ANSELME

Certes, et de fort bonne maison.

## **GÉRONTE**

Je ne nierais pas, en effet, que ce ne fût là un fort bon parti et dont nous fussions tous honorés, mais avez-vous songé à ces différences de conditions qui rendent mal assorties des unions les plus faites autrement pour l'être le mieux?

#### ANSELME

Léandre, mon frère, n'est pas un de ces petits esprits entichés de noblesse. S'il n'est pas indifférent à l'avantage de sa naissance, il est sensible au mérite et à la vertu. Il connaît Angélique depuis son enfance, et la beauté de votre fille lui cause une vive impression. J'ai démêléà ses conversations ce qui se passe dans

son cœur. Ce serait entièrement la sorte de gendre qu'il vous faudrait. Il doit venir vous voir aujourd'hui et chercher à entretenir Angélique. Favorisez cet entretien. Surtout, quand vous verrez Léandre, n'ayez point l'air de soupçonner ses projets. Avant de vous parler de rien, il veut consulter le cœur d'Angélique. Je ne doute pas qu'elle ne lui réponde favorablement. Sans être beau, Léandre est de figure douce et agréable. Ce mariage se fera, mon frère, et ce sera la fin de vos tracas et le terme de vos soucis.

## **GÉRONTE**

Puissiez-vous dire vrai, Anselme, et venez là que je vous embrasse. Vous êtes un bon frère et il faut bien que je vous pardonne le tracas où vous m'avez mis. Tout cela m'a ému, et je ne me sens point à mon ordinaire. J'ai le cœur tout barbouillé.

## ANSELME

Allons, Géronte, remettez-vous... Moi, je vous quitte pour quelques visites à faire à mes pauvres. Ne me donnerez-vous rien à leur distribuer en l'honneur de cette belle journée?

GÉRONTE, tirant sa bourse.

Diable d'Anselme qui me prend ma fille pour la donner à Léandre et mes écus pour en faire largesse aux gueux!.. Mais quelle est cette bizarre figure?...

# SCÈNE II

LES MÊMES, SGANARELLE. Il a un emplatre sur l'œil et s'approche de Géronte.

GÉRONTE, sa bourse à la main.

Passez, mon ami, passez. Je n'ai rien à vous donner. (A Anselme.) Il vaut mieux garder ses aumônes pour les gens d'ici. Ces vagabonds les empochent, n'en disent mot, et personne ne sait rien de ce qu'on a fait pour eux.

SGANABELLE

Ah! monsieur Géronte.

GÉRONTE, à Anselme.

Et d'où donc me connaît-il?

#### SGANARELLE

Bonjour, monsieur Géronte.

#### ANSELME

Cette voix, cette figure longue, ce nez tombant, ces gros sourcils, mais c'est l'homme de tout à l'heure. Il me semblait bien que je l'avais vu déjà quelque part. Et vous, Géronte, ne le reconnaissez-vous pas? Comment, c'est toi, Sganarelle?

## GÉRONTE

Sganarelle!

## **SGANARELLE**

C'est bien moi, monsieur Géronte; moimême, monsieur Anselme.

# **GÉRONTE**

Et qui, diable, t'amène ici, Sganarelle? Je te croyais mort, mon garçon.

#### **SGANARELLE**

Ah, monsieur Géronte, eussiez-vous pu croire que j'eusse quitté cette vie sans avoir pris congé d'un si bon maître?

#### GÉRONTE

Alors, c'est pour moi que tu es venu ici? (A Anselme.) Il y a chez ces gens du commun des délicatesses qui les mettent parfois audessus de leur condition et qui auraient de quoi toucher les cœurs les plus endurcis. (A Sganarelle.) Et tu viens de loin, sans doute, si j'en juge par le temps que tu as été absent? Mais, Sganarelle, serais-tu allé à la guerre que tu as l'œil couvert d'un emplâtre?

## SGANARELLE

Oh! que non, monsieur Géronte, mais j'avais tant d'empressement à vous revoir que le pied m'a glissé sur le mauvais petit pavé d'ici.

# **GÉRONTE**

Pauvre Sganarelle, viens que je t'embrasse. (A Anselme.) N'y a-t-il pas certaines circonstances qui rapprochent les gens les uns des autres et qui effacent ce qui sépare les conditions? Et n'avez-vous pas remarqué aussi que certains hommes ont le pouvoir d'inspirer aux autres un attachement particulier?

#### ANSELME

Mais, mon frère, Sganarelle se moque avec son emplâtre. (A Sganarelle.) N'est-ce point bien plutôt tout à l'heure que tu as reçu ce horion en te gourmant avec ce drôle qui porte une cape doublée de soie bariolée et dont le visage ne me revient pas? Vous étiez si occupés à vous houspiller que vous m'avez presque renversé en passant.

# SGANARELLE, penaud.

Aïe! Imbécile de Leporello!

#### ANSELME

Qui était donc ce malappris qui se colletait avec toi? Il m'a semblé quelqu'un de ces valets maures, comme il est de mode, paraît-il, d'en faire monter derrière les carrosses. Seriez-vous au même maître? Je ne t'en fais pas mon compliment; et lui-même ne serait-il pas ce gentilhomme au teint basané, vêtu d'un habit rouge, que j'ai aperçu, ce matin, à la porte de l'hôtellerie?

Mais, alors, Sganarelle, que disais-tu donc? Tu n'es pas venu ici exprès pour me voir, si tu n'as fait qu'y suivre ton maître. Bah! ne prends pas cette mine contrite, je suis content tout de même que tu sois là. Apprends-nous plutôt quel est le seigneur que tu sers.

#### ANSELME

Oui, d'autant que sa figure ne me prévient pas en sa faveur. Il m'a paru hautain, arrogant et fat, à la façon recherchée dont il s'habille et à l'air dont il toise ceux qu'il regarde. Il est étranger, n'est-ce pas, et je lui donnerais volontiers quelque chose d'espagnol.

# SGANARELLE, se forçant à rire.

Espagnol, Espagnol, voilà qui divertirait fort le seigneur Valère! Mais, monsieur Anselme, mon maître, est tout bonnement un gentilhomme de Picardie. Si vous l'entendiez parler vous lui en reconnaîtriez l'accent...

#### ANSELME

Ah, Sganarelle, tu nous la bailles belle,

mon garçon! Picard, ce teint foncé! Ces yeux sombres, Picards!

#### SGANARELLE

Picards, monsieur Anselme, Picards, quoi que vous enayez, mais je ne disconviens pas que le visage du seigneur Valère puisse prêter à quelque équivoque. La nature a de ces jeux-là. Tenez, monsieur Géronte, moi qui ai voyagé, j'ai observé souvent de ces bizarreries qui déconcertent; ainsi j'ai connu à Valladolid un usurier qui ressemblait à monsieur Anselme comme un écu ressemble à un écu, et, à Milan, j'ai rencontré un prince italien qui était tout juste votre portrait, à vous, monsieur Géronte.

# GÉRONTE, flatté.

Cela peut très bien être et on a vu des choses plus surprenantes...

#### ANSELME

Eh, eh! Sganarelle, les voyages vous ont donné bien de la faconde, mais tout Picard que vous le prétendiez, ce seigneur Valère ne me dit rien de bon.

#### SGANARELLE

Ah! monsieur Anselme, quelle injustice et comme vous en reviendriez si vous connaissiez le seigneur Valère! Avec sa mine basanée et ses yeux vifs, il est le plus doux et le plus timide des hommes, toujours poli à qui lui parle, et rangé et régulier et modeste! Oui, Monsieur, son habit est brillant et riche, mais, dessous, il porte une haire, car il est pieux et dévôt comme un ange.

# GÉRONTE, bas à Anselme.

Ma foi, mon frère, que diriez-vous si Dieu nous envoyait là un parti pour Angélique en la personne de ce Valère? Comme Léandre, il est gentilhomme et il se pourrait en plus qu'il eût du bien, tandis que Léandre n'en a pas, ce qui, entre nous, me chiffonne un peu... (A Sganarelle.) Ne pourrais-tu, Sganarelle, me procurer la connaissance de ton maître? Etranger dans cette ville, n'aurait-il pas besoin de mes services?

# SGANARELLE, inquiet.

Impossible, monsieur Géronte, impossible,

Il a fait vœu de ne parler à âme qui vive avant d'avoir accompli certain pèlerinage à la Vierge. C'est même pour cela que nous sommes en chemin.

# GÉRONTE

Ah! le brave homme, et voilà, Anselme, qui vous doit plaire.

# ANSELME, narquois.

J'avoue que tout ceci a de quoi changer mon sentiment, mais dis-moi, Sganarelle, comment ton maître, avec son mérite, se peut-il accommoder d'un valet pareil à celui avec qui tu te gourmais tout à l'heure?

# SGANARELLE

Vous avez bien raison, monsieur Anselme, mais ce garçon n'est autre qu'un ancien forçat que mon maître a racheté aux galères de Naples, où il ramait, et qu'il tente de ramener au bien. (Bas.) Attrape, Leporello!

# ANSELME, à part.

Il nous conte des bourdes.

# SCÈNE III

# LES MÊMES, LE PETIT PATISSIER

LE PETIT PATISSIER, courant à Sganarelle.

Monsieur, monsieur, donnez-moi l'argent des deux tourtes que vous m'avez prises tout à l'heure dans ma corbeille. Mon patron me veut battre.

# GÉRONTE

Eh! que veux-tu dire avec tes tourtes, galopin?

# LE PETIT PATISSIER

Oh, ce n'est pas à vous que j'en ai, monsieur Géronte, mais à ce monsieur qui est là. Il tire Sganarelle par le pan de de son habit.

#### SGANARELLE

Veux-tubien me laisser tranquille! Monsieur Géronte, chassez-le.

#### ANSELME

Voyons, parle, mon enfant.

#### LE PETIT PATISSIER

Oui, monsieur Anselme. Ce monsieur était là tout à l'heure avec deux autres drôles de messieurs. Alors, ils m'ont arrêté pour que je leur chante les paroles d'un air que je sifflais. J'ai posé ma corbeille à terre et, quand j'ai remis les tourtes à la femme du Sergent du Guet, il en manquait deux. (A Sganarelle.) Payez-les-moi.

#### ANSELME

Et qu'est-ce que c'était que cet air que tu sifflais?

#### LE PETIT PATISSIER

Vous savez bien, monsieur Anselme. (Il siffle.) D'ailleurs je n'ai pas voulu dire les paroles... et le grand monsieur en habit rouge m'a tout de même donné un écu...mais celuilà m'a volé mes tourtes...

#### ANSELME

Allons, paye, Sganarelle... tun'as pas honte!

#### **SGANARELLE**

Mais, monsieur Anselme, ce n'est pas moi, c'est Leporello!...

#### ANSELME

Qui est-ce, Leporello?

# **SGANARELLE**

Mais le grand drôle qui me gourmait, le valet de Don J... de Valère, l'homme à la cape.

#### ANSELME

Tant pis, paye toujours, cela t'apprendra à fréquenter des coquins.

Sganarelle paye.

# LE PETIT PATISSIER

Merci, monsieur Anselme.

Il s'en va en siffiant. Anselme le menace du doigt.

# SCÈNE IV

LES MÊMES, moins LE PETIT PATISSIER

#### ANSELME

Ne conviendrez-vous pas, mons Sganarelle, que votre jeune maître, pour un dévôt, a de singulières occupations? Quoi! vouloir faire chanter à un enfant... Fi donc!

Laissons cela, mon frère, je vous prie.... Sganarelle!

#### **SGANARELLE**

Monsieur?

# GÉRONTE, à part.

Le compère a dû avoir certaines intentions en venant ici... Aurait-il des vues sur Dorine? Je m'en veux assurer. (Haut.) Il me semble que le plaisir de me revoir, mon pauvre Sganarelle, te trouble un peu l'esprit, ou bien les voyages t'auraient-ils rendu oublieux que tu ne me demandes point les nouvelles d'ici? Qui vit? Qui est mort? Et celui-ci? et celui-là? toutes ces petites questions que l'on fait d'ordinaire, au retour? Ne serais-tu pas content de savoir ce qui en est de cette petite Angélique que tu faisais sauter sur tes genoux et à qui tu fabriquais des moulins à vent en papier? Te souviens-tu, Sganarelle?

#### **SGANARELLE**

Si je me souviens, monsieur Géronte! Ah

C'est maintenant un homme fait.

#### SGANARELLE

Est-ce que?... Compliments, monsieur Géronte. Un homme fait et qui est gentilhomme, peste!

# GÉRONTE

Eh que vas-tu penser, Sganarelle? J'ai dit ce nom-là en l'air... Mais, tu me laisses parler, tu me laisses parler... (A part.) Je voudrais l'amener sur le chapitre de Dorine. (Haut.) Ne te gêne pas, mon garçon, pour me demander ce que tu veux savoir, je te répondrai bien volontiers. Tiens, la vieille Marinette, qui venait autrefois filer le chanvre et surveiller le tourne-broche, eh bien, elle est morte.

SGANARELLE, tirant son mouchoir.

Ah! pauvre Marinette, ce que c'est que de nous.

# GÉRONTE

Ah! il y en a bien d'autres, que tu as connus et que tu ne retrouveras pas, Sganarelle! En douze ans, il se fait du changement.

# SGANARELLE, à part.

Hum! hum! est-ce que Dorine?

# GÉRONTE

Que veux-tu, Sganarelle, c'est la loi commune. Compte un peu sur tes doigts les gens qui, de ton temps, composaient la maison.

# **SGANARELLE**

Il y avait vous, monsieur Géronte, et mademoiselle Angélique, puis Marinette!

# **GÉRONTE**

Et tu ne te souviens pas de Benoîte, la cuisinière?

# **SGANARELLE**

Que si, monsieur Géronte!

# **GÉRONTE**

Eh bien, elle est maintenant chez mon frère Anselme... et puis... tu ne te rappelles plus personne d'autre?

#### SGANARELLE

Ma foi non, monsieur Géronte!

**GÉRONTE** 

Cherche bien.

#### **SGANARELLE**

Je ne trouve pas.

#### GÉBONTE

Cherche encore.

#### **SGANARELLE**

Ah! il y avait Rustaud, vous savez, le chien Rustaud, à qui monsieur Léandre marchait sur la queue pour amuser mademoiselle Angélique.

# GÉRONTE

Eh bien, Rustaud, il est mort d'indigestion pour avoir dérobé la viande du pot-au-feu-Entre nous, Sganarelle, je crois que Dorine l'avait corrigée trop durement, la pauvre bête!...

> II attend sur Sganarelle l'effet du nom de Dorine. Sganarelle fait comme s'il n'avait pas entendu.

# SGANARELLE

Tenez, monsieur Géronte, je me sens tout rajeuni à ces vieilles histoires, et je ne puis me persuader que ce Sganarelle qui est là est le même qui a couru tant de pays. Il me paraît que je n'ai jamais quitté votre maison et que je vais aller, de ce pas, comme autrefois, mettre le couvert et tirer les courtes-pointes. Et quand je pense, monsieur Géronte, qu'au lieu de finir tranquillement mes jours dans ma ville natale, comme la vieille Marinette ou le chien Rustaud, je mourrai sans doute au loin sur quelque grabat d'auberge, j'en ai une larme au coin de l'œil et un petit frisson dans le dos.

# GÉRONTE

Chasse donc ces idées noires, mon pauvre Sganarelle. (A Anselme.) Voici justement Léandre qui vient par ici. Il est vrai qu'il a bonne mine.

# SCENE V

# LES MÊMES, LÉANDRE

# GÉRONTE

Bonjour, Léandre. Quel heureux hasard vous amène?

# LÉANDRE

Le projet de vous présenter mes civilités, monsieur Géronte... J'avoue aussi que le beau temps qu'il fait aujourd'hui m'a fait sortir de chez moi, et vous-même |n'êtes-vous pas à prendre l'air sur la place?

# **GÉRONTE**

Oui, mon frère Anselme et moi, nous nous y entretenions de choses sérieuses, et vous arrivez à point pour nous distraire. Eh bien, Léandre, que se dit-il de nouveau dans Verrières?

# LÉANDRE

Excusez-moi, Monsieur, mais je ne suis guère nouvelliste.

# **GÉRONTE**

Comment, Léandre, vous qui lisez les gazettes, vous êtes au fait de ce qui se passe à la cour et dans les provinces! Anselme m'a rapporté ce que vous lui aviez conté récemment de la mort du Commandeur. Savez-vous quelque chose de cette affaire?

# SGANARELLE, à part.

Diable, je vois que les hauts faits du seigneur Don Juan sont parvenus jusqu'ici!

# LÉANDRE

Non, monsieur Géronte, mais je pense que le Roi punira sévèrement le crime et que l'innocence sera vengée. Je voudrais que tous ces séducteurs de filles fussent pendus haut et court. N'est-il pas affreux qu'ils abusent la confiance et la naïveté, qu'ils répandent des promesses mensongères, qu'ils tendent à la vertu des pièges déloyaux et, cela fait, qu'ils puissent continuer à se promener par la ville, le jarret tendu et le poing sur la hanche?

# **GÉRONTE**

C'est mon avis, Léandre, et j'aime que vous pensiez ainsi.

# LÉANDRE, s'animant.

Si le Roi permet à ses gentilshommes de porter l'épée, c'est pour qu'ils défendent leur honneur et leur vie et non pour soutenir les abus de leur conduite ni pour ajouter à leur tort un tort plus grand... Mais laissons cela, monsieur Géronte, et revenons à des sujets plus agréables. Mademoiselle votre fille estelle en bonne santé, et n'aurai-je point l'occasion de lui rendre mes hommages?

# GÉRONTE

Vous le pourrez faire, Léandre, sans doute bientôt. Elle est sortie avec Dorine et elle ne tardera point de rentrer. Je m'étonne même que vous ne l'ayez pas rencontrée par la ville.

#### LÉANDRE

Je suis venu jusqu'ici en suivant le mail et je n'ai vu personne sur mon chemin qu'un homme à cheval qui arrivait à bride abattue. J'ai jugé par sa tenue qu'il était de la Maison du Roi. Il faut qu'il se trouve en ce moment à Verrières quelque seigneur d'importance pour que Sa Majesté lui dépêche quelqu'un de ses propres courriers.

# SGANARELLE, à part.

Voilà qui concerne le seigneur Don Juan et qui va décider s'il sera pendu ou non.

#### **LÉANDRE**

Mais, j'y songe, ce pourrait bien être cet étranger que j'ai rencontré ce matin, dont la vue m'a frappé et qui justement se promenait avec Monsieur.

Il salue Sganarelle.

# GÉRONTE, riant.

Monsieur, monsieur, eh! quoi, Léandre, vous ne reconnaissez donc pas Sganarelle, mon ancien valet et qui est à présent au service d'un certain seigneur Valère...

# LÉANDRE

Mais oui, c'est bien Sganarelle. Ah! Sganarelle... Mais voici votre fille Angélique, monsieur Géronte. (Bas à Anselme.) Mon cœur bat et je me sens défaillir.

# SCÈNE VI LES MÊMES, ANGÉLIQUE

# **ANGÉLIQUE**

Ah! mon papa, je vous cherchais par toute

la maison. (Elle l'embrasse.) Bonjour, mon oncle Anselme.

#### ANSELME

Bonjour, mignonne.

# **ANGÉLIQUE**

Bonjour, Léandre. (A Géronte.) Mon papa, qui est cet homme-ci?

#### GÉRONTE

Regarde-le bien. Son visage ne te rappelle rien?

# **ANGELIQUE**

Attendez, mon papa, mais oui...il me semble... je crois... (Elle rougit.) C'est Sganarelle.

# **GÉRONTE**

Cette enfant a une mémoire étonnante. Elle n'avait que cinq ans, lorsque tu partis. Cela tient du sortilège.

# **SGANARELLE**

Elle m'a reconnu! Ah! mademoiselle Angélique, comment se peut-il? Tenez, je pleure de joie.

Il se mouche violemment. Son emplåtre tombe.

# Tant pis, je suis guéri!

**基础、2.15**、4.15、

# **ANGÉLIQUE**

Bon Sganarelle, comme tu étais bon pour moi! Tu me défendais quand Rustaud voulait me lécher la figure avec sa grande langue rose; tu me portais sur ton épaule pour que je pusse atteindre les pots de confitures sur le rayon; tu me faisais des moulins en papier et tu soufflais dessus en gonflant tes joues. Quel vent t'a donc traversé la cervelle que tu aies été absent si longtemps? Mais aussi quel plaisir de te revoir!

Elle bat des mains.

#### SGANARELLE

Ecoutez-la, monsieur Géronte, est-il rien de plus touchant?

# ANSELME, à part.

Ma nièce a bien de la vivacité aujourd'hui. Tout cela est-il pour Sganarelle?

# ANGÉLIQUE, à son père.

Maintenant que le voilà, mon papa, il ne faut plus qu'il nous quitte.

# Comment?

# **ANGÉLIQUE**

Oui, mon papa, dites-lui qu'il faut qu'il reste avec nous. Je veux Sganarelle.

#### GERONTE

Tu veux Sganarelle! et pour quoi faire?

# **ANGĖLIQUE**

Je ne peux plus m'en passer, mon papa chéri.

# GÉRONTE, à part.

Que dit-elle? garder ici Sganarelle... et Dorine!

# **ANGÉLIQUE**

Il demeurera à la maison comme auparavant.

# GÉRONTE

Sga?...

# **ANGÉLIQUE**

Oui, mon papa. N'avons-nous pas besoin de quelqu'un qui remplace Pierrot, votre petit laquais, et sur qui je puisse me décharger de bien des soins dont il faut que je m'occupe et qui, parfois, me paraissent un peu pesants! Est-ce bien ce qui me convient que d'aller, comme je le fais, marchander dans les boutiques, courir le marché à goûter le beurre et à tâter le ventre aux volailles? N'est-il pas des soins plus relevés et qui siéraient mieux à la fille de Géronte?

#### ANSELME

Elle a raison, mon frère, et n'est-ce point ce que je vous disais? (A part.) Cette délicatesse est bien subite.

# ANGÉLIQUE

Ne me refusez pas ce que je vous demande, mon petit papa, et donnez-moi Sganarelle.

# GÉRONTE

Mais, ma fille, Sganarelle n'est point du tout le serviteur qu'il faudrait. Ce n'est pas un mauvais sujet, mais il a d'assez vilains défauts. Il est paresseux, négligent.

# **SGANARELLE**

Ah! monsieur Géronte, épargnez-moi; les

voyages m'ont bien changé. Cela forme les caractères.

# GÉRONTE

Laisse donc, petite, nous trouverons mieux que lui. (A part.) Eh bien! Dorine pousserait de beaux cris! (Haut.) D'ailleurs, il y a certaines choses que! je ne puis t'expliquer au sujet de Sganarelle.

# **ANGÉLIQUE**

Quoi, mon papa, est-ce que c'est que Sganarelle était le mari de Dorine? Mais Dorine ne cesse de m'entretenir de lui à tout propos.

# **SGANARELLE**

Par exemple, voilà qui est fort!

# ANGÉLIQUE

Tellement que c'est au portrait qu'elle m'en a fait cent fois que je l'ai reconnu tout à l'heure. Oh, papa, elle sera si contente de le revoir! Accordez-moi ce que je vous demande. Je vous aimerai bien. (Elle l'embrasse.) Je vais prévenir Dorine. (Elle va en courant vers la maison et en criant:) Dorine! Dorine!

# SCÈNE VII

# LES MÊMES, moins ANGÉLIQUE

# **GÉRONTE**

Angélique! Angélique! Elle n'écoute rien. Petite masque!

# ANSELME, riant.

Allons, mon frère, il faut en passer par où elle veut. Et toi, Sganarelle, que dis-tu de cette affaire?

#### SGANARELLE.

Ma foi, monsieur Anselme, pour ma part, je vous avouerai que je suis bien un peu fatigué de vagabonder et de courir les chemins à la suite de maîtres divers, et la pensée d'un bon lit, d'une bonne table et de bons gages a quelque chose qui me flatte assez.

# GÉRONTE

Peste! tu oublies, Sganarelle, que je n'ai pas coutume de donner beaucoup aux gens qui me servent. Tu es habitué à gagner gros, et le seigneur Valère doit te payer en conséquence. Tu quitterais un pareil maître? Sans compter que cela ne serait guère bien, Sganarelle!

#### **SGANARELLE**

Certes, monsieur Géronte, le seigneur Valère a de quoi retenir à lui, mais il n'est pas sans avoir de certains petits défauts, comme ne vouloir rien entendre à propos de ce scélérat de valet nommé Leporello, qui le suit partout et à qui je ne serais pas fâché de fausser compagnie.

#### ANSELME

Allons, Sganarelle, avoue-nous qui est ton maître et ce qu'il cache sous ce nom emprunté de Valère.

#### **SGANARELLE**

Je ne sais rien de plus du seigneur Valère que ce que je vous en ai dit. (A part.) Si Don Juan apprenait que j'ai bavardé, il me ferait étrangler par Leporello, qui serait enchanté de la besogne. Motus, Sganarelle!

Voyons, Sganarelle, parlons franc. Si tu quittais le seigneur Valère et si tu rentrais à mon service... il faudrait que tu te remisses bien avec Dorine.

#### **SGANARELLE**

Pourquoi pas?

GÉRONTE

Tu dis?

**SGANARELLE** 

Je dis: pourquoi pas.

GÉRONTE

Tu railles, Sganarelle.

SGANARELLE

Je ne raille pas, monsieur Géronte.

**GÉRONTE** 

Mais Dorine t'a fait cornard, imbécile!

ANSELME

Tout doux, mon frère, comme vous lui jettez cela au nez!

GÉRONTE

Elle t'a trompé.

......

# **SGANARELLE**

Eh bien, et après?

#### GÉRONTE

Tu n'y semblais pourtant pas si indifférent!

#### **SGANARELLE**

Je conviens que j'en eus jadis un peu d'humeur, mais cela m'a bien passé.

#### ANSELME

Tu es un brave garçon, Sganarelle.

# **SGANARELLE**

Et je vous jure, monsieur Géronte, que je n'en veux guère à Dorine.

# **GÉRONTE**

Et comment s'est faite cette douceur et produit ce beau changement?

# SGANARELLE

C'est d'avoir vu que ce que je regardais comme une injure exceptionnelle est, de par le monde, un procédé assez commun. Les grands mêmes n'y échappent pas. Et puis si je suis cornard, Dorine est cornette.

Tu as trompé Dorine, toi?

### **SGANARELLE**

Oui, monsieur Géronte, tel que vous me voyez.

GÉRONTE

Tu as eu des maîtresses?

SGANARELLE ·

Comme je vous le dis.

GÉRONTE

Et jolies?

**SGANARELLE** 

Oui.

**GÉRONTE** 

Comment as-tu fait?

**SGANARELLE** 

Je me laissais faire.

Anselme et Léandre rient.

# **GÉRONTE**

C'est le monde renversé... Enfin tu vivrais avec Dorine en bon accord?

# **SGANARELLE**

Oui, monsieur Géronte, pour vous servir.

**GÉRONTE** 

Tu ne serais ni insolent, ni importun?

SGANARELLE

Oh, monsieur Géronte!

**GÉRONTE** 

Pas jaloux?

**SGANARELLE** 

Pas jaloux.

GÉRONTE

Et tu te contenterais de ton gage d'autrefois?

**SGANARELLE** 

Avec le vin, monsieur Géronte.

GÉRONTE

Oui, la piquette qui est dans le petit tonneau.

SGANARELLE

Et la viande, chaque dimanche.

Allons, tope là, Sganarelle.

#### ANSELME

Bravo, mon frère. Venez, Léandre, annoncer cette bonne nouvelle à Angélique.

Ils entrent dans la maison de Géronte.

# SCÈNE VIII GÉRONTE, SGANARELLE

# GÉRONTE, à part.

Voici, ma foi, un arrangement admirable. Dorine devient, grâce à Sganarelle, un chaperon respectable, sans compter que la présence de ce drôle me met à l'abri de ces petits accidents de paternité auxquels on est toujours sujet et dont je n'aurai plus, grâce à lui, à me préoccuper. De plus le gaillard semble avoir vu le monde. Il doit être au fait des stratagèmes propres aux amants et je le dresserai à en garantir les abords de la maison. De cette façon, je ne suis plus obligé de marier Angé-

lique... Certes, ce Léandre est bon gentilhomme... Enfin rien ne presse. Quant à tout ce que m'a débité Anselme, il faut en rabattre une bonne moitié. Séductions, enlèvements, ce sont peut-être des choses qui arrivent, mais aux autres.

# SGANARELLE, à part.

Il marmonne entre ses dents. Voudrait-il revenir sur la viande et la piquette?

# GÉRONTE

Sganarelle, sais-tu manier une épée et tirer d'un pistolet?

# **SGANARELLE**

Ma foi, monsieur Géronte, je ne suis pas spadassin, mais il m'est parfois arrivé aux foires de mettre la balle dans le mannequin et de toucher le papegai.

# GÉRONTE

Fort bien, tu auras, outre ton ouvrage, une paire de gros pistolets à tenir propres.

# SGANARELLE

Pour quoi faire, monsieur Géronte?

Pour rien. Si la nuit tu entendais quelque bruit, si tu voyais rôder quelque personne suspecte autour de la maison, tu ferais feu en l'air pour appeler le Guet. J'ai confiance en toi, Sganarelle. A la première alerte, pif, paf!

#### **SGANARELLE**

Pif, paf! c'est compris.

# GÉRONTE

Suis-moi. Je vais parler à Angélique. (A part.) Je ne voudrais pas qu'elle s'engageât avec Léandre et je me veux mettre en tiers dans leur conversation.

Il rentre.

# SCÈNE IX SGANARELLE, seul.

#### **SGANARELLE**

Que veut-il dire avec son Guet, ses pistolets, ses pif, paf! Moi qui croyais, une fois chez monsieur Géronte, n'avoir plus qu'à dormir sur les deux oreilles. Ai-je raison de quitter le seigneur Don Juan, d'autant plus qu'il va falloir lui annoncer la chose et qu'il est capable de vouloir me retenir ou se refuser à me payer mes gages? Cependant, je voudrais bien acheter quelques colifichets pour Dorine.

# SCÈNE X SGANARELLE, DON JUAN

DON JUAN, il tient un papier à la main.

Qu'as-tu donc à parler ainsi tout haut, Sganarelle?

#### SGANARELLE

Ah! vous m'avez fait peur!

# DON JUAN

Réjouis-toi, Sganarelle, j'ai enfin les lettres du Roi. Elles sont conçues dans les termes les plus bienveillants et m'accordent une grâce pleine et entière au sujet de la mort du Commandeur. Sa Majesté défend que je sois poursuivi ni inquiété en aucune façon pour cette

affaire. Elle m'enjoint seulement de faire élever un tombeau au Commandeur. Il l'aura, Sganarelle, digne de moi et digne de lui. Je n'y épargnerai le marbre ni le bronze. Je veux qu'on y voie la figure de ce vaillant homme, tel qu'il fut de son vivant. Nous en déterminerons nous-mêmela structure et nous en choisirons l'emplacement. Ce sera un beau monument de la justice humaine, Sganarelle!

# **SGANARELLE**

Ah, seigneur Valère, cette moquerie...

# DON JUAN

Appelle-moi Don Juan, tu peux dire mon nom tout haut, c'est celui d'un homme heureux.

# SGANARELLE

Ah, seigneur Don Juan!

#### DON JUAN

Oui, Sganarelle. Qui donc disait que le bonheur est une récompense de la vertu? Comment les hommes ne cessent-ils pas de le répéter quand touten démontre à chaque pas la

niaiserie et la fausseté? Raisonnons un peu, Sganarelle, et tu conviendras toi-même que j'ai quelque sujet à penser de la sorte. Si je n'avais pas, contrairement aux lois de ce qu'on nomme vulgairement l'honneur, séduit la nièce du Commandeur et abusé de sa crédulité, je n'aurais pas non plus tué son bonhomme d'oncle et j'aurais ainsi ignoré le cas que le Roi fait de ma naissance et de ma personne, ce dont il vient de me donner un témoignage éclatant et public. Et ce n'est pas tout, suis-moi bien, Sganarelle... Si, en attendant l'arrêt de cegrand Prince, je n'étais pas, caché sous le nom de Valère, venu dans cette petite ville, je n'aurais pas rencontré cette jeune fille dont Leporello m'avait parlé, et...

#### SGANARELLE

Bon! nous y revoilà!

#### DON JUAN

Oui, Sganarelle, pour une fois, ce coquin disait vrai. C'est un bijou que cette petite!

#### SGANARELLE

Ah, Monsieur, que je vous ai donc souvent entendu dire cela!

#### DON JUAN

Peut-être, mais aujourd'hui je me sens véritablement transporté. Je l'ai vue, cette merveille! et j'en suis tout enflammé...

#### **SGANARELLE**

Feu de paille, Monsieur, feu de paille!

# DON JUAN

Et, quand cela serait, la flamme n'en estelle pas que plus vive! Mais non, Sganarelle, c'est de l'amour que j'éprouve et non une de ces fantaisies du regard qui se dissipent avec la vue de l'objet qui les a provoquées. Non, Sganarelle, impossible d'imaginer rien de plus frais et de plus gracieux: une taille charmante, un visage à l'avenant, je ne sais quoi de tendre et de gracieux, relevé d'un air de coquetterie naturelle. Elle marchait dans la rue accompagnée d'une manière de suivante. Entre nous, il m'a semblé qu'elle répondait assez bien à mes œillades, et quand, au sortir de l'église où elle était entrée dire sa prière, je lui offris de l'eau bénite, il m'a paru qu'elle me regardait avec intérêt. Comment, Sganarelle, peut-elle être née en cet endroit? Quels lourdauds, quels ânes, on y rencontre, qui écarquillent les yeux à votre passage comme s'ils n'avaient jamais vu de canons bien taillés et de rubans à la mode, et jusqu'à une sorte de gentilhomme râpé qui porte l'épée et qui, j'y repense, m'a considéré avec une attention qui ne me plaît point... J'aurais dû lui couper les oreilles.

#### **SGANARELLE**

De grâce, Monsieur, laissez votre lame au fourreau, en voilà assez pour quelque temps. Quittez votre gentilhomme et revenez-vous-en à votre conquête.

#### DON JUAN

Tu as raison, Sganarelle, car je suis certain que, maintenant, elle ne songe qu'à moi. Oh, Sganarelle, il faut que je lui parle ou que je lui fasse au moins passer un billet. Je l'ai perdue de vue au sortir de l'église, par le contretemps de ce maudit courrier qui est venu me relancer dans la rue pour me remettre ces lettres... Il faut que j'achève cette aventure avant que je m'occupe du tombeau du Commandeur et que j'aille me jeter aux pieds du Roi. Cette fille est la perle du Royaume!

### **SGANARELLE**

Vous avez dit, n'est-ce pas, Monsieur, qu'elle a le visage plein et frais?

DON JUAN

C'est cela.

### **SGANARELIE**

Une taille à ravir et des cheveux blonds qui frisent naturellement.

DON JUAN

Tu la peins on ne peut mieux.

**SGANARELLE** 

La démarche souple et vive.

DON JUAN

Je la crois voir.

**SGANARELLE** 

Et la personne qui l'accompagne est une

brunette entre deux âges qui a un signe sur la joue gauche.

DON JUAN

Il se pourrait.

### **SGANARELLE**

Et, en sortant de l'église, elles ont pris la petite ruelle à droite.

### DON JUAN

Pardieu, Sganarelle, tu es sorcier ou bien connaîtrais-tu la donzelle? Ah! bon et précieux serviteur, je ne me séparerai jamais de toi et à partir d'aujourd'hui, je double tes gages.

### **SGANARELLE**

Cela ne vous coûte guère, et j'aimerais mieux que vous me payassiez mon dû.

DON JUAN

Mais achève donc, je brûle.

SGANARELLE, entre ses dents.

Déjà!

DON JUAN

Que dis-tu?

#### SGANARELLE

Je dis, Monsieur, qu'il est bien dommage que cette figure, cette taille, cette démarche vous aient fait une si forte impression, car vous n'en aurez jamais rien de plus que ce que vous en avez eu aujourd'hui et que, Monsieur, tout Don Juan que vous soyez, un pareil morceau ne sera pas pour vous.

### DON JUAN

Que dit-il là? Il perd l'esprit.

### SGANARELLE

Non, Monsieur, je parle sérieusement et je vous avertis que cette jeune fille est la plus vertueuse personne du monde, que ses mœurs et sa conduite sont irréprochables et le demeureront quoi que vous fassiez, qu'il n'y a rien pour vous à espérer là et qu'il vaudrait mieux que vous portassiez ailleurs vos entreprises. J'ajouterai qu'elle est née d'honnêtes gens qui sauraient vous recevoir comme il convient, qu'elle se nomme Angélique, et que je sais d'autant mieux ce que j'avance

que je l'ai connue lorsqu'elle n'était pas plus haute que cela!

DON JUAN, riant.

Ah! ah! ah!

### **SGANARELLE**

Vous avez beau rire, Monsieur, et vous aurez beau faire, il en sera comme je vous le dis. Mais pourquoi vous obstiner à cette fantaisie qui vous passera dès que le vent de votre humeur aura tourné? N'est-il pas assez d'autres filles qui ne demandent qu'à se laisser abuser? Laissez donc celle-là en repos, Monsieur, et songez plutôt à vous mettre en règle avec les ordres du Roi.

### DON JUAN

De quoi te mêles-tu, maraud, de censurer ma conduite et de vouloir régenter mon cœur? C'est la première fois que tu montres une pareille audace. D'ordinaire, tu te contentais au moins de murmurer tes remontrances entre tes dents, et aujourd'hui...

### **SGANARELLE**

C'est qu'aujourd'hui, Monsieur, il s'agit

d'une enfant que j'ai vue toute petite. Cette Angélique, Monsieur, est la fille de Géronte, mon ancien maître, que j'allais voir toute à l'heure avec votre permission. Vous ne vous doutez pas, Monsieur, de l'accueil qu'on m'a fait. Ce n'étaient qu'embrassements et caresses. Sganarelle par-là! Toutes sortes de questions! Ah! Monsieur, rien de plus touchant, j'en suis encore ému et je me sens aujourd'hui tout singulier. Estce l'air du pays natal, le revenez-y du passé, mais je me trouve tout bête et tout changé?

### DON JUAN

C'est le printemps, Sganarelle. Il travaille ta vieille carcasse, comme il émeut mon jeune sang. Respire l'air de ce ciel bleu, l'odeur de ces ormeaux? N'est-il pas le moment de vivre et d'aimer. Ah! Sganarelle, baiser une bouche fraîche et pure, dénouer des cheveux blonds, toucher la rondeur d'un sein, emporter dans ses bras un corps tiède et souple qui résiste à l'étreinte pour mieux s'abandonner à la caresse... Il me semble que j'entends déjà

les chevaux piaffer et hennir. En selle, en selle, Don Juan! Elle saute en croupe avec toi, vous êtes la Jeunesse et l'Amour et vous disparaissez au galop, laissant derrière vous les pères, les oncles, les tuteurs qui se désolent et se lamentent, tandis que vous monte à la gorge, irrésistible et triomphant, le rire de la victoire et de la liberté!

### **SGANARELLE**

Ah! Monsieur, de grâce, arrêtez-vous! J'en perds le souffle et je suis rompu. Eh bien! Monsieur, à moi, le printemps ne me produit pas de ces effets. Je me sens le corps paresseux et l'esprit enclin au repos. Ah! Monsieur! se coucher tôt et se lever tard, mener son petit train, boire sec et bien manger, regarder les hirondelles qui font leur nid et le soleil qui s'abaisse derrière les toits, c'est cette vie modeste qui est le vœu de Sganarelle. Plus d'aventures, plus de soucis, plus de créanciers, plus de filles abusées qui viennent pleurer derrière les portes, plus de maris trompés, plus de pères au désespoir, plus de

ruses, plus d'intrigues, plus d'embuscades, plus de duels et plus de Commandeurs!

### DON JUAN

Tu m'amuses, Sganarelle, et j'avoue que tu es mal tombé avec moi. Jamais je ne me suis senti autant de désirs, d'audace et de hardiesse.

#### **SGANARELLE**

C'est que vous êtes jeune, Monsieur, et que je commence à devenir vieux. Tenez, ce matin, en passant devant l'église, il m'a semblé entendre une voix qui me disait: Sganarelle, Sganarelle, il est temps de t'amender. Change de vie, mon garçon, change de vie.

#### DON JUAN

Tu as toujours eu de la religion et tu finiras sacristain...

### **SGANARELLE**

Ne plaisantez pas, Monsieur, et écoutezmoi plutôt. Je ne prétends pas vous sermonner et vous reprendre, et ce que je pourrais vous dire ne prévaudrait pas contre votre endurcissement, mais, permettez-moi, à moi, de cesser cette vie que j'ai menée trop long-temps et pour laquelle je ne me sens point fait. Je suis las d'être le témoin et comme le complice de vos désordres. Laissez-moi profiter d'une occasion qui se présente à rentrer dans une voie meilleure que celle où je n'ai plus guère le cœur de persévérer à vos côtés. Monsieur Géronte, mon ancien maître, m'offre de me reprendre à son service. J'ai fait de mon mieux au vôtre, il me tarde de goûter un repos bien gagné et de tâcher, loin de vous, Monsieur, à redevenir un honnête homme.

### DON JUAN, à part.

Eh, mais, le voilà qui vient de lui-même audevant de mes projets. (*Haut.*) Alors, Sganarelle, tu veux me quitter?

### **SGANARELLE**

Il vous reste Leporello, Monsieur.

#### DON JUAN

C'est vrai, mais je te regretterai, Sganarelle.

### **SGANARELLE**

C'est trop d'honneur.

### DON JUAN

J'aurai grand'peine à me passer de toi.

### **SGANARELLE**

Yous vous y ferez, Monsieur.

### DON JUAN

Avoir un valet comme Sganarelle et pour fille une Angélique! Ce Géronte est un heureux gaillard.

### **SGANARELLE**

Bon! et moi qui croyais que vous ne pensiez plus à vos folies de tout à l'heure! Ah! Monsieur, comme ce tombeau du Commandeur sera un beau monument de votre gloire, une belle marque de votre passage en nos contrées et comme le Roi va être aise de voir à ses genoux un héros tel que vous!

### DON JUAN

Tu crois, Sganarelle?

### SGANARELLE

N'en doutez pas, et, à votre place, je me

mettrais en devoir de lui donner ce plaisir au plus tôt.

### DON JUAN

Tu as raison, Sganarelle.

### **SGANARELLE**

Alors, je puis annoncer à monsieur Géronte que j'accepte ses propositions?

#### DON JUAN

Certainement, Sganarelle, certainement.

### SGANARELLE

Merci, Monsieur...

### DON JUAN

Tu remarqueras, Sganarelle, que je suis un maître accommodant.

### **SGANARELLE**

Et qui n'a pas son pareil.

### DON JUAN

Tu conviendras qu'en échange de ma facilité il est bien juste que tu me rendes un petit service.

### **SGANARELLE**

S'il est en mon pouvoir, comptez-y.

#### DON JUAN

Je n'attendais pas moins de toi. Eh! bien, Sganarelle, voici.

#### SGANARELLE

Je suis tout oreilles.

### DON JUAN

Chez Géronte, tu auras toutes occasions pour entretenir Angélique.

### SGANARELLE

Aïe!

### DON JUAN

Eh bien, tu lui demanderas si elle n'a pas remarqué un cavalier en habit rouge, et ce qu'elle pense de lui.

#### **SGANARELLE**

Mais à quoi cela vous servira-t-il, Monsieur?

### DON JUAN

Tu lui diras que ce cavalier, depuis qu'il l'a vue, brûle d'amour pour elle, qu'il n'est rien qu'il ne fasse pour mériter un de ses regards, qu'il donnerait sa vie pour le bonheur de l'entretenir un instant; tu lui diras, Sganarelle, qu'il faut que je lui parle et qu'elle m'entende, que de grands intérêts en dépendent, enfin tu feras si bien qu'avant la fin de cette journée j'aurai pu avouer à Angélique l'amour qui me consume pour elle et la passion ardente qu'elle m'a inspirée.

### **SGANARELLE**

Mais, Monsieur, vous êtes fou.

### DON JUAN

Oui, Sganarelle, fou de l'adorable Angélique et résolu à tout tenter pour me faire aimer d'elle. De plus tu me procureras une clé de la maison et une de la chambre d'Angélique, en même temps que le détail exact de son appartement.

#### SGANARELLE

Mais, Monsieur...

### DON JUAN

Pas de réplique, sinon, Sganarelle, je ne réponds pas de moi. En malheureux! veux-tu

donc que je force les serrures, que j'enfonce les portes, que j'escalade les fenêtres, que je mette le feu à la maison et aux quatre coins de la ville? Ne sais-tu pas que rien n'a jamais arrêté mon désir et que, s'il y a pour lui des obstacles, il n'en est point que je ne sois capable de surmonter? Obéis donc, Sganarelle, et mets-toien mesure d'accomplir ce que je t'ordonne sans perdre ton temps à en vouloir raisonner.

### **SGANARELLE**

Eh bien! non, Monsieur, à la fin, c'en est trop et je me refuse à vous aider en cette abominable machination. A d'autres, Monsieur, et ne comptez plus sur Sganarelle pour une pareille besogne. Mais j'aime mieux croire que vous voulez rire et que ce n'est qu'une façon de m'éprouver.

# DON JUAN, les sourcils froncés.

Regarde-moi, Sganarellle. As-tu jamais vu rire Don Juan quand il s'agit de sa passion? C'est toi qui railles, Sganarelle, et prends garde que...

#### **SGANARELLE**

Ah, Monsieur, laissez donc, il n'est point beau de vouloir faire peur à un pauvre homme comme je suis.

### DON JUAN, le saisissant à l'épaule.

Tu parleras à Angélique ainsi que je te l'ai dit et tu feras ce que je t'ai ordonné. Obéis, maraud, et tu n'auras pas à t'en repentir, autrement...

### **SGANARELLE**

Obéir, obéir, mais ce n'est plus à vous que je dois obéissance. Suis-je à votre service ou à celui de Géronte? Vous savez le proverbe, Monsieur: « On ne peut servir deux maîtres. » Eh quoi, seigneur Don Juan, rentrez en vousmême. Géronte m'a accueilli comme l'enfant prodigue et vous voudriez qu'en récompense de sa bonté j'aille introduire le déshonneur à son foyer et répéter à la douce Angélique des paroles qu'elle ne saurait entendre?

#### DON JUAN

Mais, imbécile, si tu es si assuré de la vertu de cette fille, comment crains-tu d'accomplir mon message et de lui rapporter mes propos? Si elle est telle que tu la dépeins, elle repoussera avec horreur mes entreprises!... Tu ne réponds rien, Sganarelle, et te voilà interloqué! Mais va, je connais les femmes! C'est pourquoi je veux que tu parles à Angélique. Quelque chose me dit qu'elle sera à moi. Tu ne sais pas quel feu et quelle ivresse répand dans toute l'âme la certitude d'un bonheur prochain! Et tu penses que je vais me laisser berner par tes subterfuges et que je renoncerai sottement à un plaisir dont tressaille déjà mon ardeur et dont jouit d'avance mon désir? Allons, va vite, Sganarelle, cours, vole et me rapporte une réponse favorable à mon impatience et à mes vœux.

### **SGANARELLE**

Monsieur, encore une fois, je ne bougerai point.

### DON JUAN

Mais qu'est-ce qui prend soudain à ce bélître et àce cornard? Que veut dire cette délicatesse subite? Que signifient ces scrupules? Et tout cela, Sganarelle, pour ne pas faire tort à ce bourgeois stupide qui se moque de toi et qui t'a fait cocu.

### **SGANARELLE**

Cocu ! c'est possible, Monsieur, et c'est même certain, mais vous n'obtiendrez rien de moi.

DON JUAN va à Sganarelle, qui recule devant lui et il le regarde fixement.

Sganarelle se trouble et recule toujours. Il bute dans un arbre et tombe à quatre pattes.

DON JUAN, d'une voix terrible.

Sganarelle!

### **SGANARELLE**

Pitié, grâce! Ah, Monsieur, vous avez l'enfer dans les yeux! Ne me regardez pas commecela, Monsieur, j'en sue à grosses gouttes... J'obéirai, Monsieur.

DON JUAN, le relevant par le collet.

Enfin!

Il va vivement vers le fond du théâtre.

Ah! défenseur des tendrons, avocat des

foyers, ne sais-tu donc pas, triple sot, ce que sont les femmes! Avoir pitié d'elles, quelle duperie! Ont-elles donc pitié de nous? En est-il une qui hésite à déchirer un cœur, à satisfaire sa vanité aux dépens de notre tendresse? Et nous, nous leur devrions tous les respects et tous les ménagements! Que les hommes vulgaires se conduisent, s'ils veulent, d'après ces principes, je ne serai jamais de ceux qui en acceptent la fausse obligation! Tant pis. Que tous ces vils esclaves d'un sexe perfide et dangereux me flétrissent à leur gré du vain nom de suborneur! Qu'ils m'appellent, s'il leur plaît, menteur et débauché! Qu'ils me montrent du doigt ou me poursuivent de leurs huées, mon orgueil est au-dessus de leur clameur. Ils font semblant de me mépriser, ces hypocrites, mais, au fond d'eux-mêmes, ils me jalousent et ils m'envient. Ah, ah! Messieurs, je vous connais et sais le visage de vos masques de vertu! Taisez-vous, faibles jouets de l'amour. Chapeau bas devant Don Juan! Ne suis-je pas le vivant reproche de votre lâcheté, le cri de vos sourdes haines,

la victoire de vos défaites, et c'est moi, dont vous évoquez, en vos désespoirs et en vos larmes, l'image armée et vengeresse.

Il revient brusquement vers Sganarelle.

Ainsi tu es résolu à ce que je veux et tu accompliras de point en point ce que je t'ai ordonné?

SGANARELLE, d'une voix basse.

Oui, Monsieur.

### DON JUAN

Je suis aise, Sganarelle, de te voir plus raisonnable, car j'eusse été bien au regret d'être forcé à te passer cette épée au travers du corps ou réduit à te faire étrangler par ton ami Leporello. Donc, tu rapporteras fidèlement mes paroles à Angélique? Veux-tu que je te les répète?

#### SGANARELLE

Inutile, Monsieur, je les sais par cœur: que vous l'aimez, que votre vœu le plus ardent est de l'entretenir de votre amour. Est-ce bien cela?

#### DON JUAN

Exactement. Tu as beaucoup d'esprit, Sganarelle. Ah! tu penseras aussi à la clé...

#### SGANARELLE

Oui, Monsieur, mais, croyez-m'en, encore une fois, il n'est point bon d'accumuler tant d'iniquités sur votre tête et d'y appeler le châtiment du ciel. Ah, je sais bien que vous savez à merveille éviter celui des hommes et que vous n'avez point votre pareil pour vous tirer d'un mauvais pas, mais, prenez garde, Monsieur, car s'il se peut que vous viviez impuni, je crains bien que vous mourriez impénitent et que vous payiez en l'autre monde ce que vous aurez gagné en celui-ci!

Don Juan fait un mouvement d'impatience.

Attendez, Monsieur, j'ai fini à l'instant, et je sens qu'il est bien vain de vouloir convaincre quelqu'un comme vous par le rebâchage dont je vous importune. Du reste, le Commandeur vous a déjà dit les mêmes choses. Il parlait haut, comme il sied à un grand

personnage. Aujourd'hui, ce n'est qu'un pauvre valet qui vous supplie. Ah! seigneur Don Juan, ne repoussez pas ma prière. Soyez généreux pour une fois, épargnez une fille innocente qui ne sait rien du monde et dont vous allez troubler l'esprit et émouvoir le cœur. C'est une agnelle, Monsieur, une colombe. Je l'ai fait sauter sur mes genoux lorsqu'elle était petite. Qu'en ferez-vous par les chemins? Elle n'aura pas seulement la force de vous suivre. Ah, Monsieur, laissez-la où elle est! Quittez cette ville. Renoncez à vos desseins. Ah, seigneur Don Juan, seigneur Don Juan, j'ai vu tout à l'heure le diable dans vos yeux! Qui sait si ma voix n'est pas un avertissement d'en haut? D'où me viendrait, sans cela, la hardiesse de vous avoir résisté et l'audace de vous implorer au risque de votre colère et au danger de votre courroux?... Il y alà quelque chose qui n'est point naturel. Fuyez, Monsieur, retournez en Espagne. N'y avez-vous point des palais et deschâteaux? N'avez-vous pas goûté, tout votre saoul, à nos filles de France? Laissez celle-ci dans sa petite ville, dans sa vieille

maison, près de son vieux père, avec son oncle Anselme et son pauvre Sganarelle. Grâce, seigneur Don Juan, grâce!

Il se jette à genoux.

### DON JUAN, à part.

Il est bien exalté et il vaut mieux peut-être ne le pas pousser à bout. (Haut.) Eh, Sganarelle, qui te dit que je n'y veuille pas revenir, en cette Espagne? Oui, je rentrerai dans mon domaine d'Andalousie, mais ce sera avec la belle Angélique. Elle y sera l'ornement de ma maison et la compagne de ma vie. Tu as raison, Sganarelle, assez de tromperies et d'aventures. Celle-ci sera la dernière et, si tu fais bien ce que t'ai commandé, tu auras la gloire d'avoir contribué à ce beau dénouement.

### SGANARELLE, se relevant.

Bravo, Monsieur, bravo! Mais alors que n'allez-vous tout bonnement demander la main d'Angélique à son père Géronte? Je crois bien qu'il pense faire épouser à sa fille un gentilhomme nommé Léandre, mais, comme il est pauvre, Géronte vous donnerait sûrement la préférence.

### DON JUAN

Tout beau, Sganarelle, tu voudrais que j'agisse aussi platement? Non, non, mon ami. Je ne veux tenir Angélique que d'elle-même et du consentement de son cœur... Mais le temps presse, exécute ce que tu m'as promis. Ne seras-tu pas fier de voir grande Dame d'Espagne une personne que tu as connue en bourrelet et au maillot?

### SGANARELLE

Vous avez réponse à tout. (A part.) Avec ce diable d'homme on ne sait jamais au juste ce qu'il en faut penser.

# DON JUAN, à part.

Je vais dire à Leporello qu'il m'ait deux bons chevaux tout sellés, ici, à l'angle de cette place. Le lieu est solitaire et dissimulé... Le soir vient encore assez vite en cette saison et son heure sera propice aux événements. Moi, je rôderai alentour et je ne perdrai pas de vue la maison de Géronte. J'ai mon épée et mes pistolets... (Haut.) Eh bien, Sganarelle, tu es encore là! Va et fais vite.

### **SGANARELLE**

Hélas! Monsieur, que me faites-vous faire?

DON JUAN, lui pinçant amicalement l'oreille.

Nous verrons bien, que t'importe?

Il met la main sur la poignée de son épée.

Pas de faiblesse, Sganarelle, et à la grâce de Dieu!

Il ôte son chapeau et salue par dérision. Il sort.

SGANARELLE, lui montrant le poing par derrière.

Diable d'homme!!

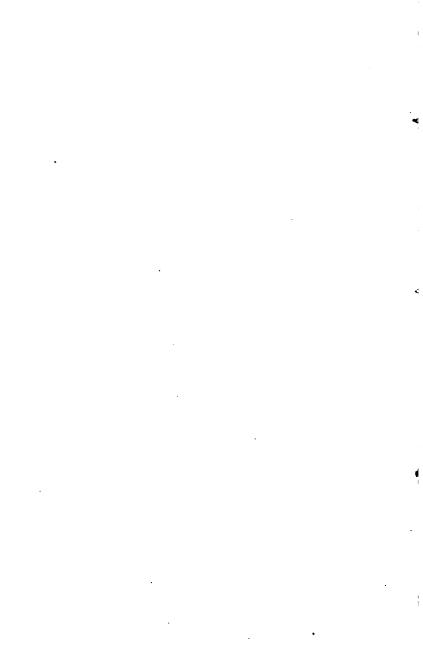

# ACTE III

# SCÈNE PREMIÈRE SGANARELLE

### **SGANARELLE**

Ah! pauvre Sganarelle, connais-tu rien de plus à plaindre que le pauvre Sganarelle! Voilà donc où aboutit mon projet de redevenir honnête homme! et je vois maintenant qu'il n'est pas si facile de s'amender qu'on le croit communément. Que je voudrais donc que tous ces beaux parleurs de vertu se trouvassent dans une situation pareille à celle où je suis! Si je rapporte à Angélique les propos dont je suis chargé pour elle, je me conduis comme le plus vil des coquins; si je me tais

et si je n'accomplis pas le message qu'il m'a confié, Don Juan me tuera de sa main ou me fera étrangler par ce maudit Leporello. D'ailleurs, furieux de ma trahison, sais-je à quelles entreprises peut se porter son funeste génie? J'ai vu, tout à l'heure, briller dans son regard une flamme infernale. Que faire, hélas! et que devenir? J'ai envie d'aller jusqu'à l'église faire brûler un cierge... Mais que vois-je, Dorine? Oui, c'est bien elle, toujours vive et brunette. Comment va-t-elle m'accueillir? Attention, Sganarelle, de la réserve, de la dignité! C'est que la pendarde n'a pas pris une ride ni un cheveu gris. Ah! elle m'a aperçu! Composons-nous un maintien.

### SCÈNE II

### SGANARELLE, DORINE

DORINE. Elle vient vivement vers Sganarelle et s'arrête devant lui, les poings aux hanches.

Ah! vous voilà donc, Monsieur mon mari! Eh bien! Sganarelle, il t'a fallu du temps pour que tu t'en revinsses au logis. Bonnes gens! N'as-tu pas honte de te présenter à moi avec ces habits trop larges pour ton corps, ces bas qui plissent sur tes mollets, cet air de chien battu et ce nez allongé? Mais quelle vie as-tu donc menée, vieux pendard? Ah! ces messieurs avaient raison. Ce sont donc les femmes qui t'ont mis en cet état?

### **SGANARELLE**

Quoi, Dorine, c'est tout ce que tu trouves à me dire après douze années de séparation? N'es-tu pas, au moins, un peu contente de me revoir?

#### DORINE

Contente de te revoir! Il faudrait peut-être que je fusse contente de revoir un maraud qui m'a plantée là depuis douze ans, qui, après avoir décampé sans crier gare, est demeuré tout ce temps sans s'enquérir de mes nouvelles! Ah! le beau mari, qui abandonne sa femme pour s'en aller courir le monde! Où pensiez-vous qu'était monsieur Sganarelle? A Verrières, comme un honnête époux? Eh

bien, ouiche! A Paris, en France, en Italie, en Espagne, chez les Mauresques, chez les Turcs, que sais-je, au Diable vert... Monsieur se donnait de l'air, pendant que la pauvre Dorine gardait le logis!... (Elle fait semblant d'essuyer ses yeux avec son tablier.) Et, quand monsieur est las de vagabonder et qu'il lui plaît de rentrer à la maison, il faudrait qu'on lui sautât au cou, qu'on le cajolât, qu'on le dorlotât et qu'on tuât le veau gras!

### **SGANARELLE**

Je n'en demande pas tant, Dorine! Cependant il me semble que tu oublies un peu pourquoi je suis parti de chez monsieur Géronte... Ecoute, mon enfant, je ne suis pas revenu dans l'idée de te faire des reproches, mais il serait juste que tu convinsses que tous les torts n'étaient pas de mon côté et que je n'ai pas toujours eu, Dorine, à me louer de toi.

#### DORINE

Tous les torts! Ah! l'impertinent! Quand il m'a abandonnée, trompée, il voudrait...

### SGANARELLE

Tu avoueras bien au moins, Dorine, que tu as été quelquefois légère, coquette.

### DORINE

Légère, coquette! Répète un peu! (Elle lève la main.)

### SGANARELLE

C'est trop fort! Et ces chansons qui couraient la ville et que je viens d'entendre qu'on siffle encore dans la rue?...

### DORINE

Des chansons! Les oreilles vous ont tinté, Sganarelle! Personne n'est chanteur ici, excepté les chantres de l'église et l'aveugle à qui ce bon monsieur Anselme, qui est la providence des pauvres, a donné un chien et une clarinette.

#### **SGANARELLE**

Ta, ta, ta! je sais ce que je dis, peutêtre... Voyons, Dorine, sois raisonnable. Tu ne nieras pas que je n'aie eu quelque sujet de me fâcher. Tu vois bien que tu ne réponds plus rien, Dorine? DORINE, faisant semblant de pleurer.

Ah! mon Dieu, que je suis donc malheureuse. Pourquoi fallait-il que je revisse mon pauvre Sganarelle pour que je le retrouvasse en l'état où il est? Ah mon pauvre mari! Ah Sganarelle! (Elle sanglote.) Aussi je me disais bien, tout à l'heure: il y a quelque chose de bizarre dans sa physionomie! Cette minelà n'est point naturelle et son air ne m'annonce rien de bon. Donne-moi ta main, Sganarelle.

### **SGANARELLE**

Ma main!... La voilà. Eh bien!

DORINE

Comme elle est chaude! Et l'autre?

SGANARELLE

Tiens donc.

DORINE

Aïe, aïe! j'en suis comme brûlée.

SGANARELLE, inquiet, tâtant ses deux mains plusieurs fois l'une avec l'autre.

C'est vrai, Dorine?

DORINE, avec autorité.

Tire ta langue. Plus longue, plus longue.

Comme elle est jaune et chargée. Et voilà ce que tu rapportes au logis, malheureux Sganarelle, un corps détruit et un esprit dérangé.

### SGANARELLE, effrayé.

Il est vrai que je ne me sens pas entièrement bien, Dorine. Si je te montrais mon ventre, je crois qu'il est un peu ballonné.

Il fait le geste de défaire ses chausses.

### DORINE

C'est inutile, Sganarelle. Alors, répète un peu ce que tu disais. Tu t'imagines que je t'ai trompé. (Sganarelle fait signe que oui.) Tu crois que toutes les chansons qu'on siffle te concernent? (Même jeu.) Tu penses, mon pauvre garçon, que tu es...?

SGANARELLE, piteusement.

Oui.

#### DORINE

C'est cela! Te voilà dans un bien grand désordre de tête, mon ami, et il est grand temps d'y porter remède. Avec du régime je me fais fort de te débarrasser de ces sottes visions qui t'ont gâté l'esprit. C'est un secret que je tiens du médecin qui a soigné Angélique de la rougeole et qui est un savant homme. Allons, Sganarelle, je veux que tu redeviennes en peu de jours le Sganarelle que j'ai connu: gai, heureux, confiant.

### SGANARELLE

Et que faut-il que je fasse, Dorine?

### DORINE

Te mettre au lit et prendre médecine, puis je te ferai saigner par le barbier. Mais, d'abord, promène-toi un peu encore sur la place, en marchant toujours vers la droite, pendant que je vais bassiner tes draps et en attendant que je revienne te chercher.

### SGANARELLE

Et tu crois que, moyennant cela, je perdrai les idées qui me travaillent et cette chaleur qui m'irrite le corps?

#### DORINE

J'en suis sûre.

#### SGANARELLE

Est-ce que je ne me guérirais pas tout aussi bien, Dorine, si, au lieu de me promener en rond, j'allais à l'auberge chercher mon bagage, qui est avec ceux du seigneur Valère, mon ancien maître?

### DORINE

Vas-y, si tu veux, Sganarelle, mais ne t'attarde pas. Les soirées sont fraîches, et le jour commence à diminuer. Tu passeras chez l'apothicaire et tu achèteras quatre grains d'ellébore.

### **SGANARELLE**

Allons, à bientôt, Dorinette; au revoir, mon enfant.

### SCÈNE III

DORINE, seule.

### DORINE

Si ce seigneur Valère n'est autre que le cavalier que nous avons rencontré, Angélique et moi, en sortant de l'église, Sganarelle doit posséder un bon magot, car son maître est généreux, à en juger par la pièce d'or qu'il m'a glissée dans la main... Mais voici Angélique. Gageons qu'elle vient m'entretenir du bel inconnu!...

### SCÈNE IV

# DORINE, ANGÉLIQUE

### **ANGÉLIQUE**

Ah, Dorine, je te cherchais... Je voudrais te demander quelque chose, à toi qui as été mariée, Dorine.

#### DORINE

Vous pouvez même dire que j'ai étécomme veuve, puisque Sganarelle m'a laissée sans lui pendant douze ans. Mais le voici de retour et je crois qu'il en a dans l'aile. (Elle rit.)

# ANGÉLIQUE

Tu sembles toute joyeuse, Dorine. Tu l'aimes donc toujours, ton Sganarelle?

### DORINE

Que voulez-vous, Mademoiselle, ce n'est pas un méchant homme, et il est mon mari.

### **ANGÉLIQUE**

Il est donc bien agréable d'être mariée?

DORINE

Cela dépend.

# **ANGÉLIQUE**

Et moi, si je me mariais, crois-tu que cela me ferait bien plaisir?

DORINE

Eh! Eh!

# ANGÉLIQUE

Mon oncle Anselme me disait tout à l'heure qu'il n'y a pas pour une fille d'état préférable.

DORINE

Et qu'en pensez-vous?

# **ANGĖLIQUE**

Cela pourrait bien être, Dorine. Il doit être délicieux de vivre tout le jour avec quelqu'un qu'on aime.

#### DORINE

Peste! comme vous dites cela!

### **ANGÉLIQUE**

Comment trouves-tu Léandre?

#### DORING

La belle question! Vous le connaissez depuis que vous êtes petite et vous avez eu le temps de vous former de lui une opinion sans vous embarrasser de la mienne. Que signifie cette nouvelle curiosité à son sujet?

# **ANGÉLIQUE**

C'est que mon oncle Anselme m'a dit que Léandre est dans l'intention de me demander que je l'épouse, et il m'a fort conseillé d'agréer sa recherche.

### DORINE

Alors votre oncle Anselme sait mieux que vous-même ce qui vous convient?

## **ANGÉLIQUE**

Tun'aimes guère mon oncle Anselme?

### DORINE

Et que voulez-vous que j'aime quelqu'un qui

se mêle toujours ou de reprendre ou de diriger les autres, qui ne trouve jamais rien de bon à ce que l'on fait et qui, depuis qu'il s'adonne aux bonnes œuvres, ne nous marque aucune considération, parce qu'on n'a ni le visage lamentable, ni le vêtement en guenille, ni la main tendue à son aumône.

# **ANGÉLIQUE**

Tu es injuste, Dorine. Mon oncle Anselme est pieux, bienfaisant et charitable, et les œuvres qu'il accomplit sont méritoires.

### DORINE

Oui, oui, j'en conviens. Il a même convaincu Léandre de le seconder en ses charités. Ainsi le voit-on avec une gravité et un sérieux qui ne sont pas de son âge.

### ANGÉLIQUE

Léandre, pourtant, n'est point mal, mais il me semble qu'il y a du vrai en ce que tu dis. Il a quelque chose de sévère qui m'intimide et j'aurais, Dorine, quelque peine à l'aimer.

#### DORINE, moqueuse.

Vous êtes difficile, Mademoiselle. Léandre est gentilhomme et je n'ai rien dit de lui que vous puissiez me reprocher, si vous veniez à vous marier ensemble.

### **ANG**ÉLIQUE

Hélas! Dorine, quand je songe au mariage, ce n'est pas à Léandre que je pense.

#### DORINE

Et à qui donc?

# ANGÉLIQUE, vivement.

A personne, Dorine. Tout cela n'est que des propos en l'air.

### DORINE

Eh bien! puisque nous badinons, dites-moi un peu comment devrait être un fiancé à votre souhait.

# ANGELIQUE, avec feu.

Il faudrait, Dorine, qu'il ait le visage ovale et le teint brun, des yeux sombres et ardents, le nez hardi et la bouche vermeille, la taille bien prise et l'œil audacieux. Il vous saurait regarder avec un regard si tendre et si vif que l'on s'en sentirait toute troublée et qu'on ne pourrait oublier, vécût-on cent ans, l'instant où on l'a vu.

#### DORINE

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'il y a bien dans le portrait que vous faites quelque chose de ce cavalier que nous avons rencontré aujourd'hui, avec cette différence que notre oiseau bleu portait un plumage du plus beau rouge et dont vous paraissez, Mademoiselle, garder un reflet aux joues.

### **ANGÉLIQUE**

Oh! tais-toi, Dorine!

#### DORINE

Bon! bon! voilà justement Léandre qui vient voir l'effet qu'ont produit sur vous les conseils de votre oncle Anselme.

# **ANGÉLIQUE**

Ne nous laisse pas, je t'en conjure, Dorine.

#### DORINE

Bah! vous ne seriez guère aise si j'empê-

chais Léandre de vous confier ce qu'il a à vous dire. D'ailleurs il faut que j'aille bassiner le lit de mon coquin de mari. Ne faites donc pas cette mine d'une aune. Il est toujours agréable d'entendre parler d'amour, et c'est un exercice utile aux filles.

# *SCÈNE V* ANGÉLIQUE, LÉANDRE

#### LÉANDRE

Il me semble, Angélique, que vous ne paraissez guère contente de ma venue et j'ai cru voir que vous reteniez Dorine auprès de vous.

# **ANGÉLIQUE**

Vous vous méprenez, Léandre, votre présence n'a rien qui me fâche, d'autant que vous en êtes assez avare depuis quelque temps.

### LÉANDRE

Quoi, Angélique, vous vous seriez donc aperçue de mon absence? Et dois-je vous

avouer qu'il n'est guère des jours où elle a duré où je ne me sois entretenu de vous avec votre oncle Anselme? Il vous chérit tendrement.

# **ANGÉLIQUE**

J'en suis certaine, comme je le suis aussi qu'il vous veut beaucoup de bien, Léandre.

### LÉANDRE

Oui, Anselme m'a toujours montré les sentiments d'un père. Il était l'ami du mien, qui l'était également du vôtre. Nos familles sont liées de longue date, Angélique, et je rends grâce au ciel de ces anciennes amitiés qui ont rapproché ma jeunesse de votre enfance. Aussi est-ce votre oncle Anselme qui m'a encouragé à la requête que je veux vous présenter aujourd'hui. Ne vous doutez-vous pas un peu de son sujet?

# **ANGÉLIQUE**

Eh! comment le saurais-je? Quelque pauvre à qui mon oncle voudrait intéresser mon père? Il a eu quelquefois recours à mon entremise, et mes petits succès en ces démarches m'ont rendue toute fière. Bon oncle Anselme. Son cœur est tout aux malheureux!

### LÉANDRE

Vous ne pourriez mieux dire, Angélique, aussi est-ce d'un malheureux qu'il s'agit.

# **ANGĖLIQUE**

Quel est-il, Léandre, et que faut-il que l'on fasse pour lui?

### **LÉANDRE**

Il est devant vous, belle Angélique, et vous pouvez d'autant mieux le secourir que vous êtes la cause de son malheur.

# ANGÉLIQUE

Vous m'étonnez, Léandre, en quoi ai-je pu vous nuire?

### LÉANDRE

Hélas! Angélique, n'est-ce pas nuire à quelqu'un que d'avoir troublé la paix de ses jours et le repos de ses nuits, de l'avoir rendu distrait, solitaire, languissant, incapable d'aucune occupation suivie, indifférent à tout ce qui n'est pas l'idée et la chimère qu'il poursuit?

### ANGÉLIQUE

Et c'est moi, Léandre, qui vous aurais réduit à cet état?

#### LÉANDRE

Vous-même, belle Angélique, mais à quoi bon feindre ainsi et ne point vouloir comprendre ce que ma conduite, mes regards, mes actions, mes soupirs n'ont pas pu vous laisser ignorer? N'avez-vous pas su y lire la passion que vous m'inspirez? N'éclate-t-elle pas à vos yeux? Ah, charmante Angélique, pourquoi les détourner de celui qui vous implore à genoux et qu'un mot pourrait rendre l'égal des mortels les plus fortunés?...

### **ANGÉLIQUE**

Relevez-vous, Monsieur, de grâce.

### LÉANDRE

Ecoutez-moi, Angélique, vous le pouvez sans crainte, car nul amant ne fut jamais plus respectueux. Aucun amour n'eut jamais de vues plus pures que les miennes. Vous n'entendrez sortir de ma bouche rien qui vous puisse offenser. Je suis timide, Angélique, et j'ai à vous demander la grâce la plus insensée et la plus audacieuse, celle de consentir à faire le bonheur de ma vie!

### **ANGÉLIQUE**

Léandre, Monsieur!...

#### LÉANDRE

Oui, Angélique, consentez à devenir ma femme. Oh! je sais bien ce que vous me donneriez et le peu que j'aurais à vous offrir en retour! Dites un mot, belle Angélique: mon cœur, ma vie, mon nom sont à vous. Venez prendre place à mon foyer. Vous y serez respectée de tous et de moi-même, et notre bonheur se continuera dans les enfants qui naîtront de nous. Je n'ajouterai rien, Angélique. L'honnête homme ne doit ni se louer ni se rabaisser, et vous me connaissez assez pour que je ne fasse pas miroiter devant vous des qualités que je n'ai point, ni pour que je tente de vous cacher des défauts qui

ne me manquent pas. Acceptez-moi tel que la nature m'a formé. L'amour corrigera ce qu'elle a placé en moi de défectueux. Belle Angélique, mon sort est entre vos mains, et j'attends l'arrêt qui le rendra, à votre gré, enviable ou digne de pitié.

### ANGÉLIQUE

Ah! Léandre, dans quel embarras cruel vous me mettez!

### LÉANDRE

Vous est-il donc si difficile, Angélique, de faire un heureux?

# ANGÉLIQUE

Mais quoi, Léandre, ne pouvez-vous donc point penser que je puisse ressentir quelque aversion pour le mariage? N'y a-t-il pas des filles qui le demeurent par goût, par principe ou par devoir? Que deviendrait mon père si je me mariais? Non, Léandre, renoncez à cette chimère dont j'estime tout le prix, restonsen à l'amitié que je garde pour vous et à celle que je serai toujours aise que vous conserviez pour moi et...

#### LÉANDRE

C'est à cette amitié que j'en appelle, belle Angélique! Pourquoi cherchez-vous de vains prétextes et de vaines raisons à votre éloignement d'un projet qui me remplissait d'un si tendre espoir et d'un si délicieux désir? Ah! cruelle Angélique, puisse le ciel...

# **ANGÉLIQUE**

Arrêtez, Léandre, arrêtez et écoutez l'aveu véritable auquel mon orgueil cherchait un subterfuge indigne de moi et de vous. Non, Léandre, je ne mérite pas d'accepter l'honneur que vous m'offrez. Oh! comme nous nous trompons étrangement au sujet des personnes que nous pensons connaître le mieux! Hélas! Léandre, vous croyiez Angélique raisonnable, sage, ménagère et renfermée, heureuse de conduire la maison de Géronte, contente des menus soins où s'occupe d'ordinaire une fille de son âge et de sa condition, douce, soumise, patiente, que sais-je encore? Eh bien, non, Léandre! La véritable Angélique est fantasque, chimérique, capri-

cieuse, évaporée, et c'est à celle-là, Léandre, à qui vous eussiezeu affaire et dont j'ai voulu vous éviter la rencontre et la surprise.

#### LÉANDRE

Non, Angélique, vous vous calomniez! Mais fussiez-vous telle que vous vous dépeignez, pensez-vous qu'il y ait là de quoi rebuter mon amour? Cette Angélique dont vous parlez, comme je mettrais tout mon cœur à la guider, doucement et tendrement, loin d'ellemême! Non! non, ne cherchez point à me détourner de vous, en vous représentant à moi sous les fausses couleurs d'une image mensongère! Cessez ce stratagème inutile, il ne m'égare point et ne fait que me rendre plus cruelle la force de votre éloignement pour moi. Bien plus, hélas! il me fait entrevoir la vérité!

Léandre cache sa tête dans ses mains et se tait un instant.

La voici qui m'apparaît maintenant. Oui, Angélique, il y a une autre raison à vos refus que celle que vous dites, et celle-là, je sens bien que ni mes prières, ni mes supplications ne prévaudront contre elle. Adieu donc, espoir de bonheur si longuement caressé! Adieu, cher désir de ma vie auquel il faut que je renonce! Angélique ne sera pas à Léandre. Malheureux, elle n'écoute même pas la plainte de ton regret! Pendant que tu lui parles de ton vain amour, ses yeux cherchent une image séduisante. Ah! quel peut être le mortel fortuné qui a su toucher le cœur d'Angélique? Hélas! Léandre, Angélique aime, et ce n'est pas toi qui es aimé!

Léandre se dirige vers le fond du théâtre; tout à coup, il s'arrête devant Don Juan qui vient à lui. Les deux hommes se considèrent, se croisent et tous deux se retournent pour se regarder encore, puis sortent chacan dans une direction différente. Angélique n'a pas vu ce jeu de scène.

SCÈNE VI

ANGÉLIQUE

ANGÉLIQUE

Que disait-il donc? Léandre! (Elle passe

sa main sur son front.) Ah! il me semble qu'un voile qui couvrait mes yeux se déchire...

# *SCÈNE VII* ANGÉLIQUE, SGANARELLE

#### **SGANARELLE**

Ouf! voilà qui est fait! L'hôtelier va m'envoyer mon bagage. J'ai évité ce gueux de Leporello, qui était en train de choisir des chevaux à l'écurie. J'ai passé aussi chez l'apothicaire, voici de quoi mettre dans la médecine que m'aura préparée Dorine. (Il tire une fiole de sa poche.) Chez l'apothicaire, il a fallu que je tombasse juste sur le seigneur Don Juan, qui achetait un narcotique. Ah! c'est un homme qui songe à tout, et qui n'oublie rien! Il m'a rappelé ma promesse. Ah! Sganarelle, je ne souhaite à personne d'être à ta place! Bon, voilà la jeune Angélique. Elle ne me voit pas. Elle semble songeuse et préoccupée... Non! je n'oserai jamais... Com-

ment m'échapper de ce pas? Brrr!! Hum! hum! (Il tousse. Angélique se retourne.)

### **ANGÉLIQUE**

Ah! c'est toi, bon Sganarelle!

#### **SGANARELLE**

Oui, Mademoiselle.

### **ANGÉLIQUE**

Eh bien, Sganarelle, es-tu, au moins, content de ta nouvelle position? Te voilà revenu au logis, mais ne crains-tu pas qu'il te paraisse bien petit et bien étroit à toi qui as tant couru le monde? Tu as dû voir des pays étranges. Tu me raconteras tes voyages. J'aurai plaisir à t'entendre. Tu me peindras les villes où tu as passé, les contrées que tu as traversées...

#### **SGANARELLE**

Oui, oui, Mademoiselle.

# ANGÉLIQUE

Comme cela doit être amusant, Sganarelle, d'être ainsi continuellement en chemin parmi tant de nouveautés étonnantes, comme cela

doit exercer l'esprit et les yeux! Tandis qu'ici il faut vivre toujours parmi les mêmes choses et les mêmes gens. Tu ne peux pas savoir, Sganarelle, lorsque, chaque matin, on ouvre sa fenêtre, la pensée encore toute pleine des rêves de la nuit, quelle déception on éprouve à revoir chaque fois cette petite place avec ses ormeaux sous lesquels il ne passe jamais personne! Encore si nous habitions au milieu de la ville, mais nous n'avons pas même de voisins et, au bout du mail, on est tout de suite dans les champs !... Dis-moi donc, Sganarelle, le maître que tu servais aime beaucoup les voyages puisque le hasard des siens l'a amené jusqu'ici? Comment se nomme ce seigneur à qui tu appartenais?

### **SGANARELLE**

Valère, Mademoiselle.

**ANGÉLIQUE** 

Est-il ågé, Sganarelle?

**SGANARELLE** 

Non, Mademoiselle, encore que son teint

un peu brun lui donne moins de jeunesse qu'il n'en a.

### **ANGÉLIQUE**

Peut-être, Sganarelle, mais ces sortes de visages prêtent aux yeux un éclat particulier. Ce Valère, ne serait-il pas d'une taille ordinaire avec beaucoup de fierté dans sa façon?

#### **SGANARELLE**

C'est bien cela.

### ANGÉLIQUE

Ne porte-t-il un habit de velours rouge et une épée?

### SGANARELLE

Oui, Mademoiselle, le seigneur Valère aime les couleurs éclatantes et les belles armes.

# ANGÉLIQUE, vivement.

C'est qu'il est, sans doute, d'un caractère hardi et audacieux.

#### SGANARELLE

Vous le décrivez à merveille. Le connaîtriez-vous donc?

Et comment veux-tu, Sganarelle, que je connaisse un gentilhomme qui vient pour la première fois à Verrières?

#### SGANARELLE

C'est vrai!

### **ANGÉLIQUE**

Cependant il se pourrait bien que je l'eusse rencontré. Ne s'est-il pas promené par la ville?

### **SGANARELLE**

Cela est bien probable.

# **ANGÉLIQUE**

C'est donc bien lui que j'aurai aperçu près, sortant de l'église. Un homme à cheval lui a remis une lettre qu'il a prise avec beaucoup d'empressement.

#### **SGANARELLE**

Oui, mais, auparavant, comme vous sortiez, n'avez-vous pastrouvé le dit Valère debout au bénitier pour vous offrir de l'eau bénite?

Comment sais-tu cela, Sganarelle?

#### **SGANARELLE**

Mais par le seigneur Valère lui-même.

### **ANGÉLIQUE**

Par Valère! mais je croyais, Sganarelle, que ton maître n'avait fait là qu'une action de politesse. Cela s'oublie vite et la première venue mérite ces petites prévenances. Comment se fait-il qu'il s'en souvienne?

#### **SGANARELLE**

Tout doux, Mademoiselle, tout doux. Penseriez-vous me faire croire que le seigneur Valère ne vous ait pas regardée avec admiration et que vous ne vous êtes pas aperçue de la vive impression que vous produisiez sur lui?

# ANGÉLIQUE

Tu veux rire, Sganarelle! Une petite bourgeoise comme moi retenir l'attention d'un élégant seigneur comme est ton maître!

### **SGANARELLE**

En êtes-vous donc si fâchée?

Et pourquoi le serais-je, Sganarelle? Cela est du reste sans importance et je ne voudrais pas que tu me jugeasses mal sur un pareil enfantillage. D'ailleurs, j'étais avec Dorine qui te dira elle-même... Ce qui n'empêche que je ne me repente d'avoir mis à cette rencontre quelque coquetterie...

#### **SGANARELLE**

Vous repentir, vous auriez grand tort, Mademoiselle!

# **ANGĖLIQUE**

Et pourquoi donc?

#### **SGANARELLE**

Parce que la coquetterie convient à votre visage et qu'elle lui doit donner un feu tout particulier.

### **ANGELIQUE**

Méchant Sganarelle!

#### **SGANARELLE**

Tenez, vous voilà rouge comme une fleur de pivoine.

Je vais te battre, Sganarelle!

#### SGANARELLE

Ma foi, j'ai bien envie de profiter de votre rougeur pour m'acquitter de la commission dont Valère m'a chargé pour vous.

# · ANGÉLIQUE

Pour moi! Et quelle est-elle donc?

#### SGANARELLE

D'abord il faut que vous me promettiez de n'en rien dire à monsieur Géronte.

### **ANGÉLIQUE**

Certainement. Celane l'intéresse point.

### SGANARELLE

Ni à votre oncle Anselme.

### **ANGÉLIQUE**

Mais cela ne le regarde pas, Sganarelle.

#### **SGANARELLE**

Ni à Dorine, ni à personne... Promettezvous?

Eh oui! Parle.

#### **SGANARELLE**

Le seigneur Valère m'a donné un billet à vous remettre.

**ANGÉLIQUE** 

Un billet! à moi!

**SGANARELLE** 

A vous seule.

### **ANGÉLIQUE**

Sais-tu, Sganarelle, qu'il est très mal de recevoir un billet d'un homme que l'on ne connaît pas, et qu'il n'est guère beau de ta part d'accepter un pareil emploi?

# SGANARELLE, à part.

Voici où nous allons voir si Don Juan a raison ou tort en ce qu'il fait profession de penser de toutes les femmes... Elle rêve.

### **ANGÉLIQUE**

Tu ne réponds rien, Sganarelle.

#### **SGANARELLE**

Ma foi, Mademoiselle, mettons que je n'aie rien dit. Ne trouvez-vous pas que ces hirondelles crient à vous étourdir? Je crois qu'il fera du vent demain, et le ciel est rouge derrière les arbres.

# **ANGÉLIQUE**

Pardonne-moi, Sganarelle, je t'ai parlé un peu rudement.

#### SGANARELLE

Mais, non, Mademoiselle. (A part.) Ah! la brave enfant! Comme elle nous a bien éconduits, moi et mon billet!

### **ANGÉLIQUE**

Si, Sganarelle, je t'ai parlé rudement; j'ai été surprise, irritée... mais, j'y pense, ce Valère est étranger et les usages de chez lui ne sont peut-être pas ceux d'ici; j'ai lu qu'ils différaient fort selon les endroits, et il se peut que sa façon d'agir n'ait dans son esprit rien d'offensant... L'as-tu toujours, ce billet?

#### **SGANARELLE**

Il est là, dans ma poche. (A part.) Oh! la petite sainte nitouche!

### **ANGELIQUE**

Tire-le donc et donne-le-moi.

### SGANARELLE, à part.

Ah! Don Juan, tu ne te vantais pas en vain de connaître à fond le cœur des femmes.

11 fouille dans sa poche.

### **ANGÉLIQUE**

Donne.

### **SGANARELLE**

Ma foi, je ne le trouve pas, il faut croire que je l'aurai perdu.

### **ANGÉLIQUE**

Tu as perdu le billet de Valère! Cherche bien, Sganarelle, tu dois l'avoir. Dans cette poche, là...

#### SGANARELLE

Rien.

12.

.4.

Oh, Sganarelle, quel ennui! Comme tu es négligent, sans soins...

Elle fait la moue.

#### **SGANARELLE**

Attendez...

**ANGÉLIQUE** 

Tu l'as?

#### **SGANARELLE**

Non, mais consolez-vous; si je l'ai perdu je sais par cœur ce qu'il contenait. Le seigneur Valère m'en a répété vingt fois les termes, au cas où je ne trouvasse pas l'occasion de vous remettre ce papier.

# ANGÉLIQUE

Je respire... Mais, Sganarelle, es-tu bien sûr de ta mémoire? Tu n'omettras rien?

### SGANARELLE

N'ayez crainte.

**ANGÉLIQUE** 

J'écoute.

### SGANARELLE

Le seigneur Valère vous disait donc que,

depuis qu'il vous a aperçue, il ne 'vit plus qu'avec votre image devant les yeux, qu'il vous trouve la plus belle du monde, que votre visage, votre taille, votre air le ravissent; qu'il meurt du désir d'entendre votre voix et de vous parler, enfin qu'il vous aime passionnément et que son seul souhait est de consacrer sa vie à vous adorer et à vous servir.

### ANGÉLIQUE, émue.

Continue, Sganarelle, continue. (A part.) Il me semble qu'une main de feu m'étreint la gorge et que je respire une flamme délicieuse qui me pénètre et me brûle!

#### SGANARELLE

Il ajoutait encore qu'il a le plus grand besoin de vous entretenir aujourd'hui même, qu'il faut que vous entendiez de sa bouche les serments qu'il veut vous faire de son amour et qu'il faut que vous lui donniez le moyen de parvenir jusqu'à vos pieds, soit chez vous, soit ailleurs, selon qu'il vous sera possible de lui en ménager la facilité. (A part.) Ouf! Don Juan ne se plaindra pas que je n'aie pas bien

fait les choses. Mais d'honneur est-ce que la pauvrette se laisserait pour de bon prendre à mes paroles? Elle est si pâle qu'on la dirait prête à défaillir. (Haut.) Que faudra-t-il que je réponde de votre part au seigneur Valère?

### ANGÉLIQUE, avec élan.

Dis-lui, Sganarelle, que je m'échapperai de la maison après le couvre-feu. Chacun monte se coucher de bonne heure et on laisse la clé à la serrure de la petite porte. Dis-lui qu'il m'attende ici même. Ah, Valère! qu'il me tarde d'être auprès de vous?

### SGANARELLE, effrayé.

Ah! Mademoiselle, qu'allez-vous faire et qu'ai-je fait avec mes discours! (Il s'arrache les cheveux et marche avec agitation.) Ah! misérable Sganarelle, dût-il t'en coûter la vie, il faut avertir cette enfant du danger qui la menace et réparer le mal que tu ascausé.

# **ANGÉLIQUE**

Te voilà bienagité; rassure-toi, Sganarelle. Oui, il me tarde d'être en face de Valère, mais pour le punir de son audace et confondre ses projets. Ah! Monsieur l'étranger, est-ce ainsi que l'on traite une personne que l'on prétend aimer? Ces petites bourgeoises méritent-elles donc autre chose qu'un pareil sansfaçon, et ne les honore-t-on point encore assez en se comportant avec elles de la sorte? On les voit dans les rues où elles plaisent aux yeux et l'on ne doute point d'en être remarqué. Ne suffit-il pas, pour qu'elles vous distinguent, de porter un habit rouge et une belle épée, et ne se croit-on pas tout permis envers elles? Compter une minute avec leur vertu et leur honnêteté! Fi donc! On leur dépêche un fripon de valet...

### **SGANARELLE**

Oui! oui, c'est bien vrai... Attrape, Sganarelle.

# **ANGÉLIQUE**

Avec quelques belles paroles et des promesses séduisantes. En faut-il davantage pour que ces petites pécores soient trop heureuses de se laisser prendre au piège? Oui, Valère, j'irai à votre rendez-vous, mais ce sera pour vous dire ce que je pense de votre conduite. Vous saurez qu'il est, de par le monde, des filles sages et hardies qui ne craignent pas d'affronter en face l'insolent qui ose s'attaquer à elles... Oui, Sganarelle, j'irai à ce rendez-vous... (Bas.) Et Angélique entendra au moins une fois la voix de celui qu'elle aime en vain et dont la pensée fait battre son cœur...

#### SGANARELLE

Ah! Mademoiselle, bravo! voilà qui est parler! Quelle bonne leçon va recevoir le seigneur Valère! Figurez-vous qu'il m'a menacé de m'étrangler si je refusais de vous faire tenir son message et d'accomplir sa volonté. Aussi je vous serais bien reconnaissant que vous lui disiez que je vous ai fidèlement rapporté ses propos et que j'ai exécuté ses ordres.

# ANGÉLIQUE

T'étrangler, Sganarelle! (A part.) Hélas! comme il m'aime! (Haut.) C'était, sans doute,

par plaisanterie qu'il te faisait cette menace et pour stimuler ton zèle.

#### SGANABELLE

On voit bien que vous ne connaissez pas le seigneur Valère, et puisque vous êtes envers lui dans les sentiments que vous dites, laissezmoi vous apprendre ce que je n'aurais pas manqué de vous confier, même au risque de ma tête, si vous aviez manifesté pour lui un goût véritable...

# **ANGÉLIQUE**

Eh quoi! Sganarelle, ton maître?...

# SGANARELLE, avec force.

Mon maître, mais sachez qu'il n'est pas sous le ciel de pire menteur et de trompeur plus dangereux. Ah! les promesses, les belles paroles, les serments ne lui coûtent rien et il sait les prodiguer et les parer de toutes les apparences de la vérité. Il les enduit d'une glu doucereuse et perfide. Ah! que j'en ai vu se prendre à ses feintes empoisonnées! Et pensez-vous encore que la ruse lui suffise! Si elle vient à lui manquer, il aura recours à

la force, car il n'est rien qu'il ne fasse pour arriver à ses fins. Il ne recule ni devant la violence, ni devant le crime. Il n'a jamais eu pitié d'une femme, ni peur d'un homme, ni crainte de Dieu, car il est à la fois séducteur, spadassin et impie.

> Pendant que Sganarelle parle, le jour a baissé et la scène s'obscurcit. Don Juan est entré sans être vu et s'est caché derrière un des arbres de la place.

#### DON JUAN, à part.

Voyons comment le drôle s'acquitte de sa mission... Angélique est bien belle. Le soir vient. Les chevaux sont là, avec Leporello. Tout est prêt. L'amour me favorise. Ecoutons.

### SGANARELLE, s'animant.

C'est ainsi que cet homme, né riche, intelligent et beau, est devenu un fléau véritable. Que de familles il a désespérées! Que de filles et de femmes il a séduites et perdues! Que de perfidies, de mensonges et de cruautés! Car c'est à mal faire et à nuire qu'il occupe toutes les forces et toutes les ressources de son esprit, avec une affreuse obstination, fondée sur je ne sais quels principes auxquels je ne comprends rien, mais dont j'ai vu les effets épouvantables. Malheur à celle qui tombe sous sa main! Il n'aura de cesse qu'il ne l'ait réduite à être son esclave. Tout lui est bon. Il a, pour jurer un amour éternel, une facilité merveilleuse. Il offre le mariage et sait se dérober comme personne à ses engagements. Que vous dirais-je encore? Je n'en finirais pas si je voulais vous énumérer tous ses vices et ses crimes, et pour le noircir il faudrait inventer des méfaits inconnus.

ANGÉLIQUE, d'une voix plaintive.

Assez, Sganarelle, assez!

#### **SGANARELLE**

Je n'en dirai jamais assez pour vous mettre en garde contre ce fourbe et ce méchant. Je voudrais que les paroles du pauvre Sganarelle fussent affichées en lettres d'or aux quatre coins du Royaume. Ah! remerciez le ciel d'avoir échappé au péril qu'il vous préparait... Et, tenez, il se fait tard et nous ferions mieux

de rentrer. Cette petite place déserte ne me dit rien à cette heure avec ces gros arbres qui y font de l'ombre. Et surtout ne vous avisez pas d'y revenir une fois le couvre-feu sonné. Il n'est pas bon de se trouver, seul à seul, avec un pareil homme! Quand on a votre visage et votre corps, c'est risquer tout bonnement un de ces enlèvements où il excelle et dont il ne se fait qu'un jeu. (On entend le bruit d'un cheval qui s'ébroue. Sganarelle se retourne, inquiet.) Allons, Mademoiselle, à la maison. Vous écrirez au seigneur Valère un billet où je lui porterai son congé et où vous l'assurerez que j'ai bien défendu ses intérêts. Puis je reviendrai me mettre au lit, d'où je ne bougerai que notre homme n'ait quitté la ville, car je ne me sens pas bien et je crains d'avoir pris froid sous les arbres. Brrr! mais vous-même, qu'avez-vous?

### **ANGÉLIQUE**

Je défaille, Sganarelle, mes jambes ne peuvent plus me porter. Quoi, tout ce que tu m'as dit de Valère était-ce donc vrai?...

### SCÈNE VIII

# ANGÉLIQUE, SGANARELLE, DON JUAN`

DON JUAN. Il est couvert d'un long manteau et s'élance vivement vers Angélique.

Non, belle Angélique, il ment! et toi, honnête serviteur, reçois le prix de tes services! Il donne un coup de pied à Sganarelle, qui tombe le nez contre terre.

#### **SGANARELLE**

C'est lui; fuyez, Mademoiselle!

#### DON JUAN

Ne fuyez pas, divine Angélique. J'étais là, caché derrière cet arbre, quand ce maraud, — dont le Diable ait l'âme (il pousse du pied Sganarelle, qui gémit sourdement), — vous parlait de moi en si bons termes. Malgré l'obscurité je suivais sur votre visage la charmante révolte de votre âme pendant que ce misérable bavait ses ragots d'office et ses calomnies. Ah! Angélique, quelle joie profonde m'emplissait le cœur à voir que vous vous refusiez à

croire les sottises et les billevesées qu'il vous débitait! J'aurais voulu vous crier mon amour, mais il me répugnait de châtier devant vous ce colporteur d'infamies dont je me borne à repousser du pied l'outre flasque, fétide et dégonflée.

Il frappe Sganarelle du talon et pendant toute la scène, chaque fois que Sganarelle fera mine de bouger de terre, il en sera de même.

Le voici donc sous vos yeux, adorable Angélique, ce suborneur, ce perfide, ce menteur, cet impie... oui, cet impie, qui est prêt à rendre grâce à Dieu d'avoir créé un être tel que vous. (Il ôte son chapeau.) Regardez bien, Angélique, le visage de ce traître. Fixez vos yeux sur les siens et voyez s'ils expriment le mensonge et la perfidie. Hélas! ce que vous y verrez plutôt ce sont des larmes de douleur. Est-il rien de plus cruel que d'être calomnié auprès de celle qu'on aime? Certes, mais ne me dois-je pas à moi-même de ne point me laisser abattre par un pareil traitement? Je saurai bien effacer de votre esprit l'affreuse impression qu'on y a voulu graver. Ma vie

entière n'aura d'autre but et d'autre désir. Elle est à vous, Angélique, si vous la voulez bien accepter. Disposez-en à votre gré. Ne repoussez pas quelqu'un qui vous aime d'un amour éperdu. C'est pour vous en faire l'aveu que j'ai franchi si hardiment les obstacles qui me séparaient de vous. Pardonnez-moi les moyens que j'ai employés et n'y voyez qu'une marque de la folle violence de ma passion. (Il lui prend la main.) Eh quoi, Angélique, votre main tremble! Ne craignez rien. Qui donc s'aviserait de desserrer le nœud que forment nos doigts enlacés? Angélique, Angélique, je sais, je sens que vous m'aimez. Votre silence même est le consentement de votre âme et de votre cœur; ajoutez-y celui de vos lèvres, et je croirai à mon bonheur.

ANGÉLIQUE, d'une voix faible.

Oh! Valère, Valère!...

#### DON JUAN

Adorable Angélique, soyez à moi. Venez, je connais un vieux prêtre du voisinage qui bénira notre amour. Des chevaux sont là qui

nous attendent. Je vous emporterai, serrée contre ma poitrine. Suivez-moi, Angélique. Fuyons, et que l'aurore de demain nous voie loin d'ici. Un amour comme le nôtre a besoin de solitude et de liberté. Quittons ces lieux et cherchons un abri pour nos baisers. (Il l'enlace et veut l'embrasser.) En quoi, Angélique, vous pleurez! Oui, abandonner le toit sous lequel vous êtes née, la maison où vous avez grandi! Je comprends votre émotion, mais séchez ces larmes, accordez-moi quelques jours de folie et d'ivresse partagées, et ensuite nous reviendrons demander le pardon de votre père. Oui, divine Angélique, vous rentrerez au foyer de votre jeunesse, mais vous y rentrerez à mon bras, fière d'un bonheur que vous m'aurez donné et qui sera le souvenir délicieux de notre vie, et le gage de notre inépuisable félicité.

**ANGÉLIQUE** 

Ah! Valère, Valère!

DON JUAN, riant.

Valère! O charmante Angélique, ne m'ap-

pelez plus de ce nom qui n'est pas le mien. Celui que je porte et dont je veux que vous me nommiez désormais est plus sonore et plus hautain. Je ne suis pas Valère, Angélique, je suis...

# SCÈNE IX

# LES MÊMES, LÉANDRE

LÉANDRE, derrière eux.

Don Juan!

DON JUAN, se retournant brusquement.

Qui donc ose ici parler pour moi!

SGANARELLE, toujours à terre.

Ah! le brave Léandre!

Il profite de l'inattention de Don Juan pour se relever et s'aller cacher derrière un arbre.

ANGÉLIQUE

Léandre!

# LÉANDRE

Angélique! folle et malheureuse Angélique, vous ne savez donc pas qui est cet homme? (A Don Juan.) Je le sais moi, Monsieur. J'ai pénétré votre mystère et levé votre masque.

DON JUAN, hautain et menaçant.

Je ne me cache pas, Monsieur.

Il ouvre son manteau et pose la main fièrement sur la poignée de son épée.

#### LÉANDRE

Ecoutez-moi, Angélique. Il existe un homme dont le nom maudit est en horreur à tous les honnêtes gens, car celui qu'il désigne est suivi partout où il passe d'une rumeur de haine et de malédiction. Pour cet homme, il n'y a rien de pur, d'innocent et de sacré. Il ne connaît ni scrupules, ni remords. Les lois mêmes ne l'arrêtent pas et son astuce les sait déjouer. La foi jurée ne compte pas pour lui. Un serment ne lui coûte pas plus qu'une parole vaine. Il répond aux bienfaits par l'ingratitude, à la confiance par la tromperie. Il est impie, et, pour mieux dire, idolâtre, car il n'a d'autre Dieu que lui-même.

#### DON JUAN

Fort bien, Monsieur, fort bien, voilà qui débute à merveille.

#### LÉANDRE

C'est à lui, à son plaisir, à son orgueil, à sa vanité qu'il immole tout ce qu'il rencontre, et c'est à cet orgueil et à cette vanité qu'il finira par s'immoler aussi dans l'endurcissement de son impénitence. En attendant le jour vengeur, il poursuit impunément le cours de ses forfaits. Partout il signale sa présence. Ici, une fille séduite, là, une femme perdue, ailleurs une famille déshonorée, un mari ou un père réduits au désespoir. Tels sont ses œuvres, ses loisirs, ses délices et c'est lui, ô Angélique, que je trouve aujourd'hui, occupé à son exécrable besogne et en train de vous chuchoter à l'oreille ses faux serments et ses promesses mensongères, car je sais ce qu'il vous murmurait dans l'ombre qu'il croit propice à ses desseins et favorable à ses entreprises.

#### DON JUAN

Mais, c'est un sermon, mon bon Monsieur, que vous nous débitez là.

## LÉANDRE

Angélique! Angélique! il en est temps encore, ayez pitié de vous-même. Cette main qui serre la vôtre est celle d'un scélérat.

#### DON JUAN

Grand merci, Monsieur le prédicateur, mais cessons ce débat ridicule.

# LÉANDRE

Angélique, Angélique, cet homme a menti, cet homme a trompé, cet homme a trahi. Angélique, cet homme a tué.

# DON JUAN, riant.

Eh, oui, le Commandeur! Je vous raconterai quelque jour cette vieille histoire, belle Angélique, et elle vous divertira à la veillée... Mais, Monsieur, pour l'instant je suis pressé, et tous ces discours ne servent de rien. Angélique m'aime et je ne souffrirai pas davantage devant elle des propos qui m'offensent et qui n'ont que trop duré.

## LÉANDRE

Il faudra pourtant bien que vous m'entendiez jusqu'au bout, seigneur Don Juan. Personne ne pourra m'empêcher de dénoncer tout haut vos vilenies et vos méfaits. Ils m'emplissent d'indignation et je veux vous crier tout haut le dégoût qu'ils me causent et l'horreur qu'ils m'inspirent.

#### DON JUAN

## Monsieur!

# **LÉANDRE**

Eh quoi, Don Juan, ne pouvez-vous donc souffrir qu'on vous mette une fois en face de vous-même et ne pouvez-vous supporter le miroir de votre propre image? Si encore vous vous borniez au mal que vous faites, mais ne faut-il pas qu'avec l'exemple que vous en donnez vous en propagiez les principes! Ne niez pas, Don Juan; je sais, aussi bien que la bassesse de vos actes, l'audace de vos paroles. Hélas! leur détestable artifice a gâté bien des

esprits. Elles se répètent et se colportent, et il y a, dans la jeunesse d'à présent, des têtes assez folles et assez faibles pour croire à ces principes et en appliquer à leur conduite la funeste fausseté. Leurs déclamations ne sont que l'écho stupide de votre voix pernicieuse. Ils disent, comme vous, que les femmes sont responsables, les premières, des façons que vous avez adoptées envers elles; que leur ruse et leur coquetterie sont l'excuse de votre méchanceté; qu'elles ont d'abord donné le branle d'être perfides et légères, et que les traiter, comme vous faites, en adversaires et en ennemies, ce n'est que prendre les devants avec elles, et qu'il y a, à ce qu'elles en souffrent, une sorte de justice féroce qui prévient par leurs maux ceux qu'elles ne manqueraient pas de causer... Et quand il y aurait du vrai à ce que vous dites, quand il y aurait des femmes perverses, des filles ingrates et mauvaises, où serait votre droit de les punir et de les châtier? Etes-vous donc Dieu lui-même pour vous substituer à sa Providence et pour prévenir ses jugements? Encore, si ce n'étaient

que celles-là que vous attaquassiez. Mais vous ne faites entre toutes ni choix, ni différence.

Quel tort a-t-elle jamais eu envers vous, Don Juan, cette enfant qui est devant vous? Elle est pure, douce, tendre. Pourquoi êtesvous venu troubler son repos? Avant de vous avoir vu, elle était contente de son existence simple et tranquille et elle eût accepté de la continuer avec quelque honnête homme qui l'eût aimée. Elle aurait vécu heureuse et respectée, à son foyer dont elle n'aurait connu que les joies simples, mais durables. Au lieu de cela, il a suffi que vous parussiez. Il lui a suffi d'entrevoir, au coin d'une rue, votre visage maudit et cet habit rouge qui est sur vous, moins l'accoutrement d'un gentilhomme que la livrée même de Satan, pour lui pervertir l'esprit et lui tourmenter le cœur. Dès lors, rien de ce qui composait son existence ordinaire n'a plus compté pour elle. Elle a tout oublié, et vous avez détruit en elle l'édifice de la paix pour y substituer l'autel brûlant de l'amour. La couleur de feu que vous portez lui a communiqué sa dangereuse flamme dont il ne restera un jour en elle que des cendres amères et empoisonnées. Vous êtes parvenu jusqu'à elle, je ne sais par quels moyens, mais avec une rapidité qui stupéfie, et la voici devant vous, Don Juan, fascinée et presque perdue, prête à augmenter la suite de ces misérables dont vous traînez après vous les ombres gémissantes et accusatrices. Comme celles-là, Don Juan, vous la mènerez à sa perte et vous l'abandonnerez à sa douleur, comme celles-là vous la quitterez, car il vous quittera, Angélique, il vous délaissera, il vous oubliera...

# ANGÉLIQUE

O Don Juan, depuis que j'ai entendu ta voix, je sais qu'elle est trompeuse et mensongère! O cher amant, oui, je sais que par toi je souffrirai et que je pleurerai, que je connaîtrai l'angoisse, le désespoir et l'abandon, mais aussi je connaîtrai l'ivresse du cœur, je connaîtrai l'amour... Léandre, Léandre, éloignez-vous...

#### LÉANDRE

Oh! Angélique, écoutez-moi, ayez pitié de vous-même!

# **ANGÉLIQUE**

Hélas! Léandre, je l'aime. (A Don Juan.) Je vous aime, Don Juan, et je veux être à vous. Je n'ai ni force, ni courage, mais je vous suivrai au bout du monde, dussé-je m'y traîner sur les genoux.

Leporello, qui s'est glissé jusqu'à Don Juan, le tire par le pan de son manteau.

# LEPORELLO, bas.

Hâtons-nous, Monseigneur. Le Guet fait sa ronde et rôde par ici. Il y a quatre hommes et un sergent; nous aurions à faire à forte partie.

#### DON JUAN

C'est bien.

A Léandre, qui lui barre le chemin et se relève du banc sur lequel il s'est laissé tomber, assis la tête dans ses mains.

Allons, Monsieur, laissez-moi passer, vous voyez bien que je ne fais aucune violence à

mademoiselle et vous serez témoin que c'est bien de son plein gré qu'elle m'accompagne.

#### LÉANDRE

Angélique, revenez à vous, il en est temps encore.

# **ANGÉLIQUE**

Je l'aime, Léandre. Adieu.

DON JUAN, écartant Léandre,

Au diable, Monsieur, faites-nous place.

#### LÉANDRE

Eh bien, non! Angélique vous aime, soit, mais j'aime Angélique.

# DON JUAN

Eh! voilà donc la raison de vos belles morales!

# LÉANDRE

Oui, j'aime Angélique et je la défendra i contre elle-même et contre vous.

#### DON JUAN

Ne me forcez pas, Monsieur, à faire un malheur.

#### LÉANDRE

Renoncez donc à causer celui d'Angélique.

#### DON JUAN

Ah ça, vous voulez rire, Monsieur!

LÉANDRE, tirant son épée.

Je n'en ai aucune envie, Monsieur!!

DON JUAN, repoussant Angélique, et l'épée à la main.

Alors, Monsieur, vous voulez tout bonnement me tuer! Il n'est guère convenable de prétendre ainsi enlever à Dieu le privilège de sa justice.

#### LÉANDRE

Tais-toi, impénitent!

Ils engagent le fer. Sganarelle, au bruit des épées, sort de derrière son arbre et s'enfuit. Angélique se jette entre les combattants.

# **ANGÉLIQUE**

Don Juan! Léandre!

#### DON JUAN

Laissez-nous, ma belle amie. — Leporello, écarte cette femme.

# LEPORELLO, maintenant Angélique.

Voilà une répétition de l'affaire du Commandeur... Quel homme! à peine la grâce du Roi obtenue, il recommence. Il finira sur le billot... Mais où donc a passé Sganarelle? Puisqu'on se bat, j'en aurais profité pour lui régler son compte. Pourvu qu'il n'ait pas couru ameuter les gens et donner l'alarme. Bravo, Monseigneur!

Don Juan et Léandre se battent.

#### LEANDRE

# Ah! je meurs!

Il s'affaisse lourdement. Angélique pousse un cri d'horreur et s'évanouit. Leporello se penche sur le corps de Léandre et fouille dans les poches du mort.

#### LEPORELLO

Il a son compte. Maintenant, Monseigneur, à cheval et filons... Le même coup que le Commandeur. Voyons s'il n'a rien dans ses poches.

DON JUAN, jetant son épée.

Bah! Leporello, le Roi est bon. Nous en

serons quittes pour deux tombeaux au lieu d'un! Mais que veut dire ce vacarme?

On entend une rumeur de voix. Des lumières s'allument aux fenêtres de la maison de Géronte. On crie : Au meurtre!

#### LEPORELLO

Cela veut dire qu'on est à nos trousses et qu'il faut décamper. Oust!

#### DON JUAN

Aide-moi, Leporello.

Il charge sur son épaule Angélique évanouie, en lui relevant sa robe d'un geste in discret.

Elle est belle, et elle a la jambe fine pour une bourgeoise. Leporello, où sont les chevaux?

#### LEPORELLO

Par ici, Monseigneur, par ici...

Ils sortent en courant. La nuit est tout à fait venue.

# SCÈNE X

# SGANARELLE

SGANARELLE. Il entre essoufflé et s'arrête derrière un arbre.

Au meurtre, au meurtre! Personne! (Il s'avance et heurte le corps étendu de Léandre.) Oh! (Il se baisse et tâte le cadavre.) Si cela pouvait être Don Juan. On n'y voit goutte. ... Ah, cette moustache... C'est Léandre... Il est mort... j'ai les mains pleines de sang. (Il ramasse une des épées.) Brrr! il y en a jusqu'à la poignée... Ah pauvre Léandre!... et Angélique!

Il s'adosse à un arbre, comme hébété.

# SCÈNE XI

SGANARELLE, GÉRONTE, ANSELME, DORINE gens de la ville, le Guet.

GÉRONTE, sortant de sa maison, un flambeau éteint à la main.

Qu'y-a-t-il?

#### ANSELME

Eh! mon frère, ne criez pas tant. Dorine, la lanterne! (*Il fait quelques pas.*) On a tué quelqu'un ici.

Il recule.

#### LE SERGENT DU GUET

Donnez, Monsieur. (*Il approche la lanterne*.). Mais c'est le seigneur Léandre!

#### TOUS

Léandre!

#### UN HOMME DU GUET

Il est encore chaud, le meurtrier n'est pas. loin.

Le sergent élève la lanterne, dont le rayon éclaire le visage hébété de Sganarelle.

#### LE SERGENT

Le voilà. Désarmez-le.

On arrache à Sganarelle l'épée qu'il tient encore à la main.

Qui es-tu?

Géronte et Anselme s'appro-

# GÉRONTE ET ANSELME

Sganarelle!

#### TOUS

# Sganarelle!

#### DORINE

Sganarelle, mon mari!

#### GERONTE

Tu as tué Léandre, toi, Sganarelle, mais c'était donc pour le voler, misérable !

#### VOIX DIVERSES

Comment, Sganarelle, l'ancien valet de monsieur Géronte, Sganarelle!

## UN HOMME DU GUET

En effet, la poshe du seigneur Léandre est coupée!

# **GÉRONTE**

Tenez-le hien, monsieur le Sergent. (Il le menace du poing.) Ah! canaille, tu as tué Léandre, Léandre le fiancé de ma fille, car, enfin, il aurait pu l'épouser si j'y avais consenti. Brigand, assassin! Que dites-vous de cela, Anselme?

ANSELME, pleuzant à genoux auprès du cadavre.

Ah! Léandre! O mon fils d'adoption, consolation de ma vieillesse!

## GERONTE, forient.

Il a tué Léandre, tout comme il aurait pu m'en faire aussi bien autant, car, enfin, Léandre était pauvre et je suis riche. J'en tremble rien qu'à cette idée! Ah, malheureux, voilà ce que tu es devenu à courir le monde... C'est pour cela que tu as cherché à t'introduire chez moi! C'est qu'il faisait le petit saint et le bon apôtre. Il n'en voulait plus à Dorine de l'avoir trompé. Il ne parlait que de repos; il cajolait ma fille Angélique.

SGANARELLE, d'une voix faible.

Angélique!

# GÉRONTE

Angélique, Angélique! Il n'y a pas d'Angélique. Ton affaire est bonne. Tu seras pendu, pendard, voleur, assassin.

#### DORINE

Mais laissez-le donc, vous voyez bien que vous l'étranglez à le tenir au collet. Voyons, parle, Sganarelle... Ce n'est pas possible... Ce n'est pas un méchant homme, que mon pauvre Sganarelle. Il ne ferait pas mal à une mouche... Ecoutez-le, monsieur le Sergent!

#### LE SERGENT

Allons, paix, la belle! Nous allons l'emmener en prison. Il paraît touthébété et comme ivre de son meurtre.

# SCÈNE XII

# LES MÊMES, LE PETIT PATISSIER

#### LE PETIT PATISSIER

Monsieur Géronte, monsieur Géronte, on enlève votre fille... oui, deux hommes à cheval... avec des torches... Je viens de les voir qui passaient la porte de la ville... Ah, je les ai très bien reconnus, monsieur Géronte; vous savez, ce valet qui m'a volé les tourtes et le seigneur en habit rouge qui voulait me faire chanter les couplets sur Sganarelle. Je les ai vus distinctement.

#### GÉRONTE

Au secours, à l'aide, arrêtez-les, arrêtezles!

Il saisit Sganarelle à la gorge.

LE SERGENT DU GUET, à Sganarelle.

Dis-nous le nom du ravisseur.

#### GÉRONTE

Il s'appelle Valère, monsieur le Sergent, Valère, c'est un gentilhomme de Picardie...

#### **SGANARELLE**

Eh non, Monsieur, il se nomme Don Juan, et c'est lui qui a tué Léandre, comme il a tué le Commandeur, comme il aurait tué quiconque se serait opposé à ses desseins et vousmême, monsieur Géronte, si vous vous étiez trouvé devant ses pas. Ah! vous ne savez pas quel homme c'est que Don Juan. Dieu vous épargne devous trouver jamais en sa présence, hormis au jour du jugement dernier, où il faudra bien qu'il paie le prix de ses forfaits, à

moins qu'il ne trouve encore un moyen d'éviter la vengeance divine par quelque tour de sa façon qui le sauvera de la colère et de la justice du ciel.

La Baule-sur-Mer-1904 Paris-1905.

PIN

# ACHEVE D'IMPRIMER

le vingt février mil neuf cent huit

PAR

# BLAIS & ROY

A POITIERS

pour le

MERCVRE

DE

FRANCE

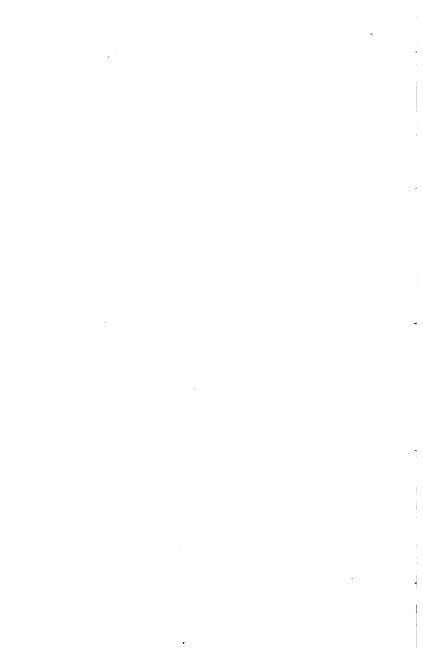

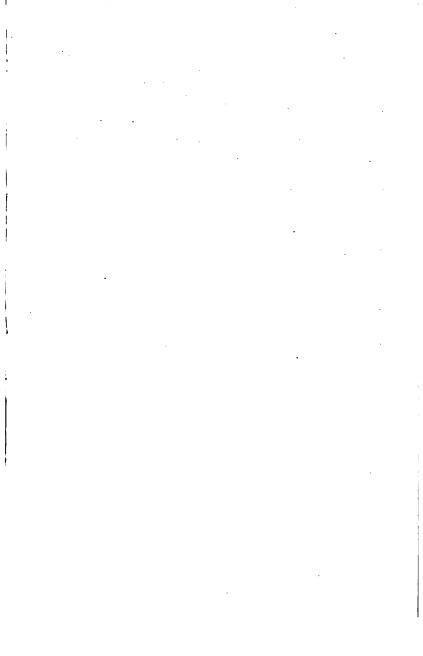

# MERCVRE DE FRANCE

XXVI, RVE DE CONDÉ - PARIS-VIº

Paraît le 1er et le 16 de chaque mois, et forme dans l'année six volumes.

Littérature, Poésie, Théâtre, Musique, Peinture, Sculpture Philosophie, Histoire, Sociologie, Sciences, Voyages Bibliophilie, Sciences occultes Gritique, Littératures étrangères, Revue de la Quinzaine

La Revue de la Quinzaine s'alimente à l'étranger autant qu'en France; elle offre un nombre considérable de documents, et constitue une sorte d'« encyclopédie au jour le jour » du mouvement universel des idées. Elle se compose des rubriques suivantes :

Epilogues (actualité): Remy de Gourmont.

Les Poèmes: Pierre Quillard.

Les Romans: Rachilde.

Littérature: Jean de Gourmont.

Littérature dramatique : Georges Polti.

Littératures antiques : A.-Ferdinand Herold.

Histoire: Edmond Barthèlemy. Philosophie: Jules de Gaultier. Psychologie: Gaston Danville.

Le Monvement scientifique: Georges

Psychiatrie et Sciences médicales: Docteur Albert Prieur.

Science sociale: Henri Mazel.

Ethnographie, Folklore: A.

Gennep. Archeologie, Voyages: Charles Merki. Questions juridiques: José Théry. Ouestions militaires et maritimes :

Jean Norel. Questions coloniales: Carl Siger.

Ouestions morales et religieuses : Louis Le Cardonnel.

Esotérisme et Spiritisme : Jacques

Les Bibliothèques: Gabriel Renaudé. Les Revues: Charles-Henry Hirsch. Les Journaux: R. de Bury.

Les Théatres: Maurice Boissard.

Les abonnements partent du premier des mois de janvier, avril, iuillet et octobre

Etranger France 1.50 1.25 IIn numéro..... Un numéro..... 25 fr. Un an..... 30 fr. Un an...... Six mois ...... Six mois..... Trois mois...... Trois mois.....

Musique : Jean Marnold. Art moderne: Charles Morice. Art ancien: Tristan Loclère.

Musées et Collections : Auguste Marguillier.

Chronique du Midi: Paul Souchon. Chronique de Bruxelles : G. Eckhoud. Lettres allemandes: Henri Albert. Lettres anglaises: Henry .- D. Davray. Lettres italiennes: Ricciotto Canudo.

Lettres espagnoles: Marcel Robin. Lettres portugaises: Philéas Lebesgue. Lettres hispano-americaines: Euge-

nio Diaz Romero. Lettres néo-grecques: Demetrius Asteriotis.

Lettres roumaines: Marcel Montan-

don. Lettres russes: R. Sémenoff.

Lettres polonaises: Michel Mutermilch. Lettres néerlandaises: H. Messet. Lettres scandinaves: P.-G. La Chesnais.

Lettres hongroises: Félix de Gerando. Lettres tchèques : William Ritter. La France jugée à l'Etranger : Lucile

1

Dubois. Variétés: X...

La Curiosité: Jacques Daurelle. Publications recentes: Mercure.

Echos: Mercure.

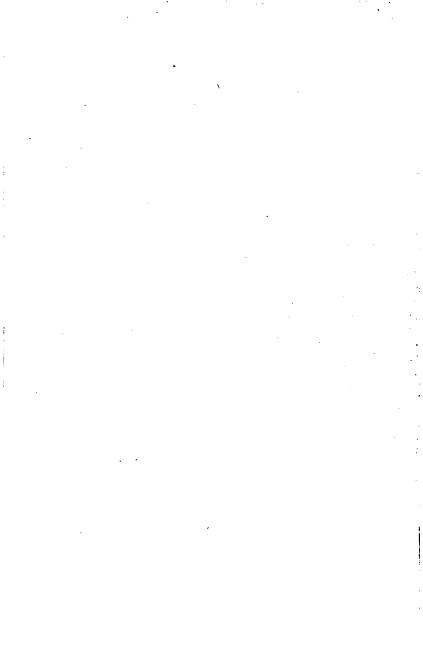

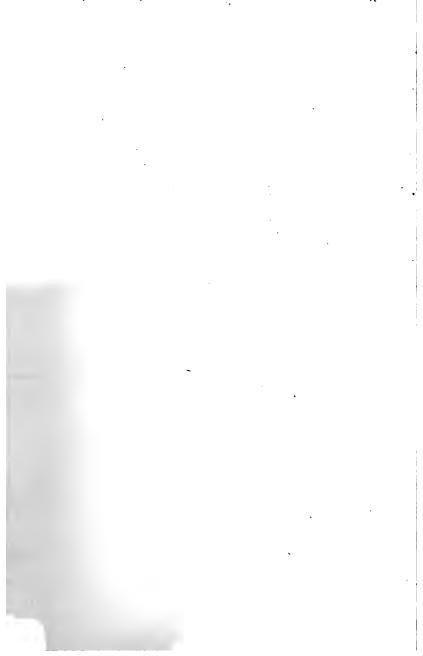

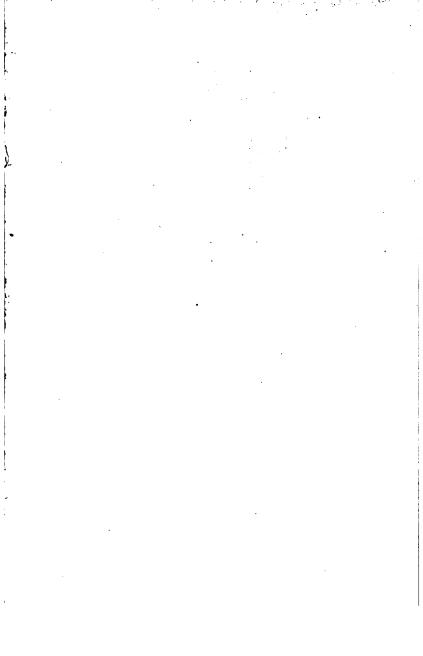



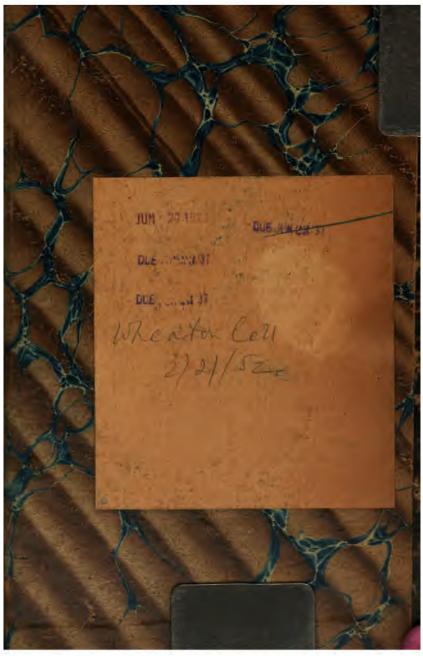

